

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

#### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

#### **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/



### A propos de ce livre

Ceci est une copie numérique d'un ouvrage conservé depuis des générations dans les rayonnages d'une bibliothèque avant d'être numérisé avec précaution par Google dans le cadre d'un projet visant à permettre aux internautes de découvrir l'ensemble du patrimoine littéraire mondial en ligne.

Ce livre étant relativement ancien, il n'est plus protégé par la loi sur les droits d'auteur et appartient à présent au domaine public. L'expression "appartenir au domaine public" signifie que le livre en question n'a jamais été soumis aux droits d'auteur ou que ses droits légaux sont arrivés à expiration. Les conditions requises pour qu'un livre tombe dans le domaine public peuvent varier d'un pays à l'autre. Les livres libres de droit sont autant de liens avec le passé. Ils sont les témoins de la richesse de notre histoire, de notre patrimoine culturel et de la connaissance humaine et sont trop souvent difficilement accessibles au public.

Les notes de bas de page et autres annotations en marge du texte présentes dans le volume original sont reprises dans ce fichier, comme un souvenir du long chemin parcouru par l'ouvrage depuis la maison d'édition en passant par la bibliothèque pour finalement se retrouver entre vos mains.

#### Consignes d'utilisation

Google est fier de travailler en partenariat avec des bibliothèques à la numérisation des ouvrages appartenant au domaine public et de les rendre ainsi accessibles à tous. Ces livres sont en effet la propriété de tous et de toutes et nous sommes tout simplement les gardiens de ce patrimoine. Il s'agit toutefois d'un projet coûteux. Par conséquent et en vue de poursuivre la diffusion de ces ressources inépuisables, nous avons pris les dispositions nécessaires afin de prévenir les éventuels abus auxquels pourraient se livrer des sites marchands tiers, notamment en instaurant des contraintes techniques relatives aux requêtes automatisées.

Nous vous demandons également de:

- + Ne pas utiliser les fichiers à des fins commerciales Nous avons conçu le programme Google Recherche de Livres à l'usage des particuliers. Nous vous demandons donc d'utiliser uniquement ces fichiers à des fins personnelles. Ils ne sauraient en effet être employés dans un quelconque but commercial.
- + Ne pas procéder à des requêtes automatisées N'envoyez aucune requête automatisée quelle qu'elle soit au système Google. Si vous effectuez des recherches concernant les logiciels de traduction, la reconnaissance optique de caractères ou tout autre domaine nécessitant de disposer d'importantes quantités de texte, n'hésitez pas à nous contacter. Nous encourageons pour la réalisation de ce type de travaux l'utilisation des ouvrages et documents appartenant au domaine public et serions heureux de vous être utile.
- + *Ne pas supprimer l'attribution* Le filigrane Google contenu dans chaque fichier est indispensable pour informer les internautes de notre projet et leur permettre d'accéder à davantage de documents par l'intermédiaire du Programme Google Recherche de Livres. Ne le supprimez en aucun cas.
- + Rester dans la légalité Quelle que soit l'utilisation que vous comptez faire des fichiers, n'oubliez pas qu'il est de votre responsabilité de veiller à respecter la loi. Si un ouvrage appartient au domaine public américain, n'en déduisez pas pour autant qu'il en va de même dans les autres pays. La durée légale des droits d'auteur d'un livre varie d'un pays à l'autre. Nous ne sommes donc pas en mesure de répertorier les ouvrages dont l'utilisation est autorisée et ceux dont elle ne l'est pas. Ne croyez pas que le simple fait d'afficher un livre sur Google Recherche de Livres signifie que celui-ci peut être utilisé de quelque façon que ce soit dans le monde entier. La condamnation à laquelle vous vous exposeriez en cas de violation des droits d'auteur peut être sévère.

#### À propos du service Google Recherche de Livres

En favorisant la recherche et l'accès à un nombre croissant de livres disponibles dans de nombreuses langues, dont le français, Google souhaite contribuer à promouvoir la diversité culturelle grâce à Google Recherche de Livres. En effet, le Programme Google Recherche de Livres permet aux internautes de découvrir le patrimoine littéraire mondial, tout en aidant les auteurs et les éditeurs à élargir leur public. Vous pouvez effectuer des recherches en ligne dans le texte intégral de cet ouvrage à l'adresse http://books.google.com







1562 E B9



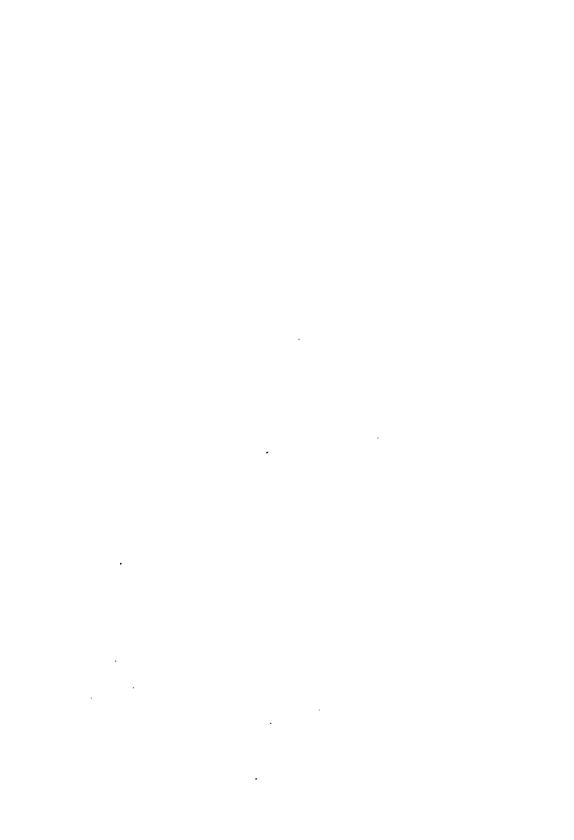

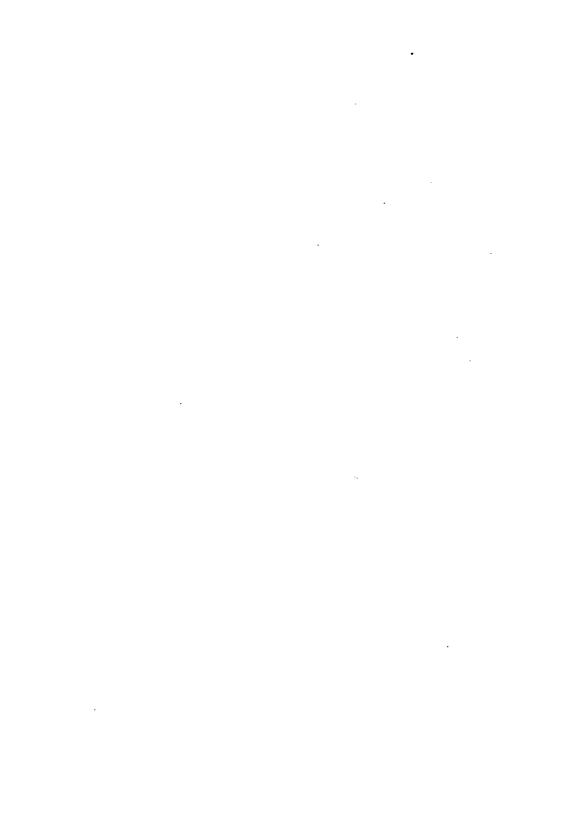





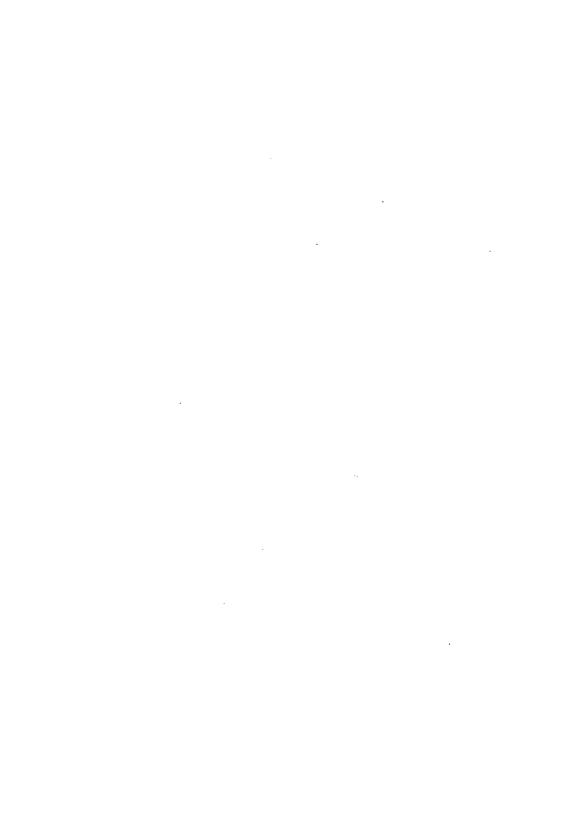

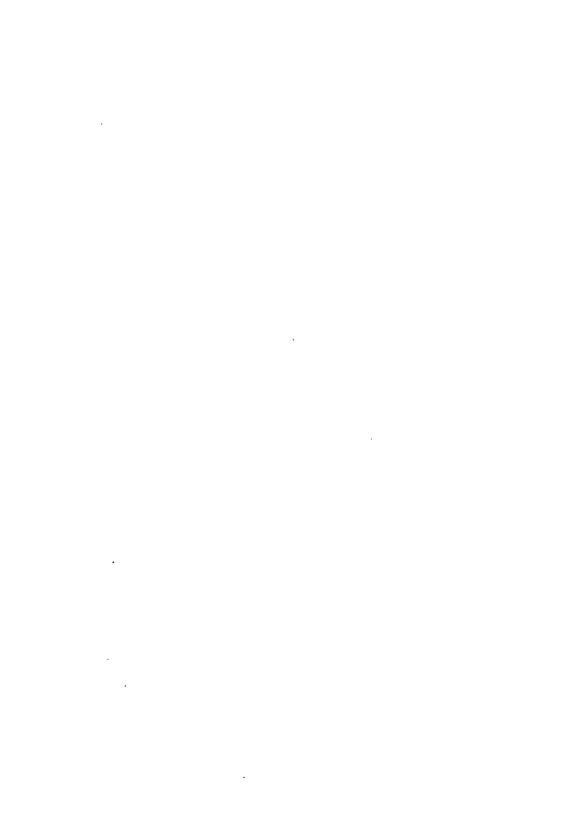

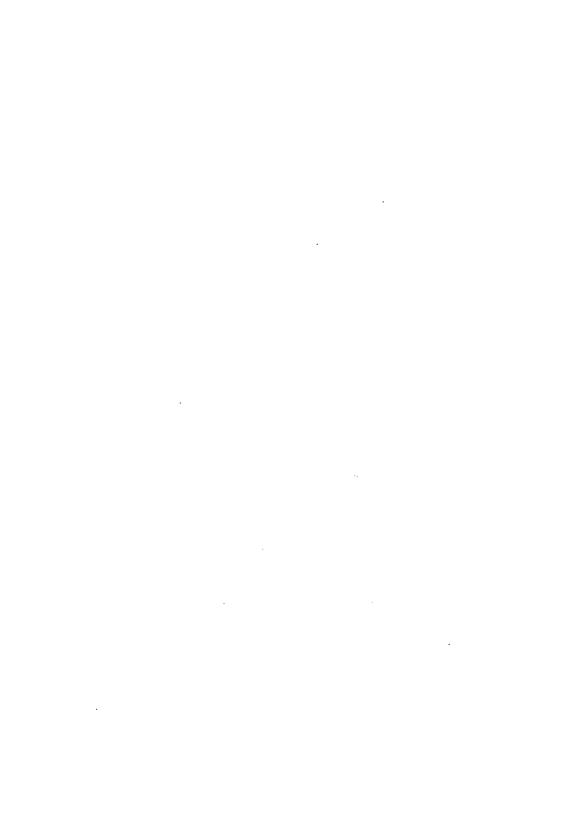

Tout exemplaire qui ne sera pas revêtu de ma signature sera regardé comme contresaçon, et poursuivi conformément aux lois.

IMPRIMERIE DE LACHEVARDIERE.
RUE DU COLOMBIER, N° 30.

# RELATION

DES ÉPIDÉMIES

# **DU CHOLERA-MORBUS**

OBSERVÉES EN HONGRIE, MOLDAVIE, GALLICIE, ET A VIENNE EN AUTRICHE, DANS LES ANNÉES 1831 ET 1832;

AVEG UNE

HISTOIRE GÉNÉRALE DE CETTE MALADIE, ET SON TRAITEMENT PRÉSERVATIF ET CURATIF;

DU PROFESSEUR BROUSSAIS;

PAR LE DOCTEUR SOPHIANOPOULO,

GREG P'ORIGINA

# A PARIS.

CHEZ MADEMOISELLE DELAUNAY, LIBRAIRE, place de l'école de médecine, n° 13, et chez l'auteur, boulevard mont-parhasse, n° 38 bû, 18322

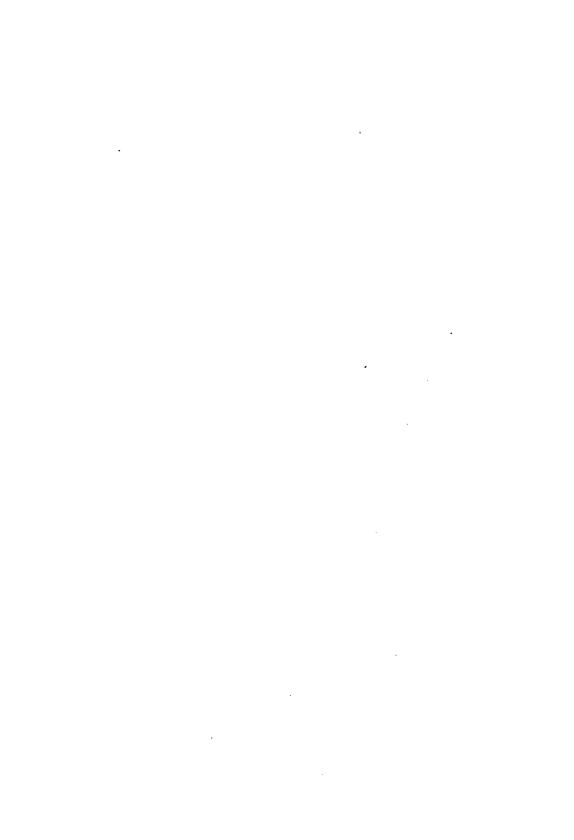

#### A MONSIEUR

# LE MARÉCHAL MAISON,

A VIENNE.

## Monsieur le maréchal.

Lors de mon passage par Vienne pour all er étudier le choléra-morbus en Hongrie, en Valachie, en Moldavie et en Gallicie, comme pendant mon dernier séjour dans la même ville, où j'ai complété mes observations, vous ne vous êtes entretenu avec moi que de cette maladie. Témoin des ravages qu'elle a faits et connaissant les embarras qu'elle a suscités dans le nord et dans l'est de l'Europe, vous vous êtes fait un devoir de consulter les personnes de l'art qui l'ont étudiée avec le plus de soin et traitée avec le plus de succès. Vous avez rempli ce devoir en ami de l'humanité et en homme d'état qui sent toute l'impor-

tance de sa haute fonction: vous ne vous êtes pas borné à recueillir les avis des hommes les plus instruits et les plus expérimentés; vous leur avez spontanément procuré tous les moyens de se rendre utiles. Je suis, monsieur le Maréchal, du nombre de ceux que vous avez le plus efficacement secondés. Sans M. Casimir Périer, qui m'a donné les premiers encouragemens pour entreprendre mon voyage, et sans vous, qui m'avez facilité les moyens de le continuer, je n'aurais pu me livrer à mes recherches.

Permettez-moi de le déclarer publique, ment et de rendre hommage à votre noble caractère, en vous dédiant cet ouvrage. Puisse-t-il opérer tout le bien que vous avez désiré faire en aidant à mon entreprise, et m'acquitter en partie de la reconnaissance que je vous dois pour la lettre que vous avez bien voulu écrire en ma faveur à M. le président du conseil des ministres. Cette lettre est pour moi la récompense la plus douce que je puisse recevoir. Je craindrais qu'en ne m'accusat d'ostentation si je la

plaçais ici tout entière; mais je ne puis m'empêcher d'en citer un fragment qui doit fixer sur mon écrit l'attention publique et favoriser le bien qu'il peut faire,

Le dévouement et le zèle, dites-vous,

avec lesquels M. le docteur Sophiano
poulo a combattu le fléau qui menace

d'envahir successivement toute l'Europe,

et l'expérience qu'il a acquise, me font

penser que ses travaux pourraient être

d'une grande utilité pour la France, dans

le cas où la maladie y porterait ses ravages,

Cette déclaration est d'autant plus précieuse pour moi, monsieur le Maréchal,
qu'elle se trouve confirmée par le jugement
du médecin, à mes yeux, le plus compétent de notre époque sur toutes les
questions qui intéressent la santé des
hommes, M. le professeur Broussais. A près
avoir lu mon manuscrit, il a déclaré
aux premières autorités de votre gouvernement que les moyens que je conseille
contre le choléra sont éminemment conservateurs.

Excité par ces paroles et par votre hono-

rable suffrage, je présente avec confiance au public français le fruit de mes fatigues et de mon expérience. C'est un tribut qu'un Grec offre à un Philhellène et au peuple français souffrant, qui a compati si généreusement aux malheurs de ma nation.

Je vous supplie, monsieur le Maréchal, de ne point l'oublier, cette malheureuse Grèce, pour laquelle vous avez combattu, et que vous nommez l'aînée de vos enfans. Elle a toujours besoin de la bienveillance des bons rois et de tout l'intérêt des peuples animés de sentimens fraternels. Elle a besoin de votre puissante protection, et je vous prie de la lui conserver.

Agréez, monsieur le Maréchal, l'expression de ma reconnaissance et de mon profond respect.

Sophianopoulo.

... Parls, le y avril a850.

## RELATION

DES ÉPIDÉMIES

# DU CHOLÉRA-MORBUS

OBSERVÉES EN HONGRIE, MOLDAVIE, GALLICIE

ET A VIENNE EN AUTRICHE,

DANS LES ANNÉES '1831 ET 1832;

AVEC USE

HISTOIRE GÉNÉRALE DE CETTE MALADIE, et son traitement préservatif et curatif.

# APERÇU DE MON VOYAGE, POUR ÉTUDIER ET TRAITER LE CHOLÉRA.

Vieux médecin, élève des universités d'Italie, j'ai exercé, nombre d'années, l'art de guérir dans ma patrie, en Grèce. Désirant me mettre au niveau des nouvelles découvertes et augmenter mes connaissances, j'ai cru utile de revoir mes anciens maîtres et de converser avec eux et avec mes camarades de ce beau pays d'Italie. J'ai de plus séjourné cinq ans à Paris, et visité les hôpitaux de l'Angleterre. Le bruit du choléra me tenait en alerte, et je méditais de parcourir le nord et l'est pour m'assurer de sa nature, de ses symptômes et du trais

tement qui pourrait lui convenir. Des obstacles sans nombre s'opposaient à l'exécution de cette résolution; mais l'instance de mes savans amis et Keneburagement de puissans personnages ont fini par les aplanir. Parmi ces personnages, je ne puis omettre de citer M. Casimir Périer, président du conseil des ministres; M. le professeur Broussais; M. le comte Sébastiani, ministre des affaires étrangères; M. le comte Pozzo-di-Borgo, ambassadeur de Russie, et M. le prince Soutzo, ambassadeur de la Grèce. C'est à ces personnages principalement que le public devra de la reconnaissance, si mes observations peuvent être de quelque utilité pour l'humanité. Je ne puis non plus passer sous silence la part que M. le maréchal Maison a euc au succès de mon entreprise.

Depuis mon départ de Paris, qui a eu lieu le 8 août 1831, jusqu'au moment de mon retour, aujourd'hui 9 mars 1832, je n'ai point lu d'ouyrage qui traite du choléra - morbus. C'est une précaution que j'ai prise pour me préserver de toute influence étrangère à mon observation. 20 Mon but était tout pratique, et mon unique désir étant de diminuer la mortalité dans les pays pà le choléra n'a pas enegre porté ses ravages; je vais exposer simplement tout ce que j'ai observé moi-même en Hongrie, en Gallicie, en Boukourine, en Moldavie, et dernièrement à Vienne, ainei que les traitemens que l'ai semployés, les hons

comme les mauvais. Je rendrai compte aussi de tout ce que l'al vu faire aux médecins que i'ai rencontrés dans les différens pays que j'ai parcourus; je ne manquerai point, enfin, de raps porter, comme d'une utilité secondaire, tout ce qu'on m'a raconté avoir observé et fait pour de couvrir la nature de cette maladie et lui appliques. le traitement le mieux approprié. Je prois que lorsqu'il s'agit d'une maladie que les médecins n'ont pas en l'occasion d'étudier au lit du man lade et sur le cadavre, écoles les plus puissantes et les plus sûres, il faut se hâter de mettre en évidence et à la portée de tous des faits biens observés et examinés avec l'attention la plus serupuleuse. Pour me rendre plus clair, et pour ahré: ger ou supprimer un grand nombre d'histoires: particulières de choléra, je vais donnes d'avance l'explication de certains mots que j'emploie. Jesuis forcé à ces explications, car je publie mes observations telles qu'elles ont été prises sur le théatre de la maladie, où, privé de toute espèce de ressources, ma rédaction s'est trouvée pleise de fautes; je la livre au public telle qu'elle est. J'espère que mes confrères, persuadés qu'en publiant ce mémoire, je cède au désir d'être utile à l'humanité et pon à l'ambition d'écrire dans une langue que je ne connais pas asses, setont indulgans, envers, moi,

granters and control of the control of the

# A tmosphère cholérique.

J'entends par atmosphère cholérique une disposition, un état, une manière d'être de l'air qui entoure etcouvre une maison, un hameau, un village, une ville, un pays. Une telle atmosphère, ou si l'on veut un tel air est pour moi dépourvu de parcelles spéciales; d'émanations sui generis, de virus cholérique. Les faits qui appuient ma proposition sont nombreux. J'ai rencontré des villages en Gallicie, en Boukouvine, en Moldavie et en Autriche, qui étaient séparés les uns des autres de quelques pas. L'un était attaqué de choléra, en était même dévasté, tandis que l'autre, quoiqu'en communication avec le premier, n'était atteint du choléra qu'après plusieurs jours ou semaines : tels sont des villages appartenant à M. le baron Monstaza, en Boukouvine; d'autres à M. le comte Kalleto, en Moldavie, etc. Le choléra sévit à Vienne; mais plusieurs de ses quartiers, de ses faubourgs et des villages environnans ne sont atteints qu'après plusieurs semaines. Si dans l'atmosphère il existait une matière, un virus cholérique, il aurait dû attaquer en même temps les autres villages, etc.

Ce n'est point mon intention de me déclarer ici contagioniste ou non contagioniste; cela ne m'occupe point. M. le docteur Guyon, que j'ai rencontré dernièrement à Vienne, traite l'objet de la contagion et de la non contagion du choléra ex professo.

C'est de la nature du choléra, de ses symptômes et de son traitement, que je vais m'occuper. L'atmosphère cholérique est donc pour moi une disposition de l'air, analogue à celle qui a causé à Paris la grippe, analogue à celle qui a produit l'érysipèle des jambes dans la même ville; disposition enfin analogue à l'air qui engendre les épidémies de dysenterie, de coqueluche, de rougeole, etc., et même les épizooties (1).

Il y a six mois que le royaume de Bavière fait faire des quarantaines à tous ceux qui arrivent de l'intérieur de l'Autriche sur ses frontières. Parmi les villes de l'empire où les voyageurs se rendent en partant de Vienne, se trouve aussi la petite ville de Braúnau, près d'Ulm. C'est là que j'ai dû faire ma quarantaine pour mon séjour dans les hôpitaux de Vienne, et c'est dans cette capitale de l'Autriche, et dans ses hôpitaux, que j'ai complété mon expérience et mes observations sur le choléra.

Le 15 du mois de février 1832, je quittai ces hôpitaux, ayant laissé exprès mes mains teintes des humeurs des cholériques, dont je venais de faire des autopsies : exprès, je salis mes papiers sur lesquels étaient déposées des histoires de cholériques. J'ai fait plus : j'ai trempé une partie des

<sup>(1)</sup> Cette stmosphère cholérique n'est qu'une induction de l'auteur. Qu'on l'admette ou qu'on la rejette, cela ne change rien aux faits observés sur les opportunités, les causes déterminantes, les symptômes et la marche de la maladie soumise aux différens modificateurs qui lui ont été opposés. (Note da profess. Bronsseis.)

habits que je portais dans l'amphithéatre des autopsies cholériques.

Pendant mon voyage, en sortant de l'atmosphère cholérique de Vienne, jamais je n'ai communiqué le choléra (supposé qu'il puisse l'être) à mes camarades de voyage, ni à la ville qui était destinée à notre purification. Je suis resté à Braunau cinq jours, entouré jour et nuit de tout ce qui contenait des matières cholériques; je m'approchais de tous ceux qui étaient dans le même hôtel; mais personne n'a été atteint du choléra, non plus que moi (1). Il en a été de même de M. Mivacki, officier polonais, mon compagnon de voyage depuis Vienne jusqu'à Paris. Sans atmosphère sholérique, il n'y a point de choléra, et les quarantainesne font qu'embarrasser les Gouvernemens, nuire au commerce et répandre l'alarme. Il y a pourtant des préservatifs contre ce terrible sleau; je les exposerai par la suite. J'a vu, sous une atmosphère cholérique, le choléra être produit, comme je le remarquerai, par un verre d'eau pris à jeun, etc. Je l'ai vu déterminé par des alimens pris en quantité un peu plus grande qu'à l'ordinaire, par un petit excès, etc.; mais, cette disposition atmosphérique passée, ces modificateurs ne troubient nullement l'économie.

<sup>(</sup>v) J'aj été deux fois attaqué de entre orselle maledie, à Thraces et à Léopel, sons une atmosphéré chalisque, de le chalica s'esait, je pouvrais l'être une troisième fois à Facts; deus que néustallé atmosphéré cholérique. (Note de l'auteur, le 10 mars.)

Jai observe aussi, dans un même pays (r), que tout le monde, lorsque le péril était passé, sur donnait aux plus grands excès en tout genre; et j quoique le pays fût encore plein de cadarres chez lériques, quoique les malsons et les hôpitaux fusséent encore encombrés d'habits infectés de leurs émanations, toutes ces personnes contractaient d'autres maladies que celle dont il s'agit. Les régimens impériaux en Gallicie devinrent la prote d'un typhus horrible aux mois de janvier et février 1832, tandis qu'ils étaient ravages par le chouléra dans le même pays sous une atmosphère chez lérique, dans le mois de juillet en 1831. Cela pôsé, je passe à d'autres préliminaires.

# Prodrames cholériques.

Lersqu'un pays est entoure d'une atmosphère éholérique, les habitans qui sont le plus disposés au choléra peuvent en être avertis; mais non pas toujours, un deux, trois et même huit jours à l'avance, ou seulement quelques heures par les signes suivans, avant que les symptômes formidables et mortiféres soient déclarés au col

Petités douleurs de tête passagères; envies de dormir, au insample; rêves pénibles, tristese; crainte de désastres, ou grand espoir; imagina-

<sup>(</sup>t) de l'ai semarqué en partie aussi sur maj-même. J'ai syèce putte, des pessoanes se préservés du cheléra paraitement, en quittanti longues qu'il pahitait et un s'établissant dans des villes voisines, ou l'atimes phête: n'était point altérée.

(N. de l'autour.)

tion obtuse ou brillante; joie quelquefois, et bienêtre inexprimables; voix embarrassée; contractions spasmodiques de très courte durée, surtout chez les personnes du sexe et les névropathiques; soupirs et palpitations passagères; indigestions sous mille formes; flatuosités; douleurs énigastriques passagères; envie de boissons fortes, comme du vin, etc.; appétit extraordinaire, insolite; quelquefois inappétence, et même dégoût pour les alimens: envie de boissons froides, acides; coliques légères et de peu de durée; selles molles (1); constipation quelquefois; froid glacial qui se promène dans les entrailles, selon le dire des personnes qui l'ont senti, ou un feu qui brûle; envie de repos. Mais tous ces signes ne peuvent se présenter chez le même sujet.

Il y en a encore qui ne peuvent être décrits et qu'il serait trop long d'énumérer. Cependant tout signe insolite doit être pris en considération sous une atmosphère cholérique. Toute personne qui prendrait, note de ces signes pourrait se préserver du choléra. Le médecin qui se déciderait à les considérer comme une forme morbide, épargnerait bien des chances périlleuses à ses cliens.

Des Symptômes caractéristiques du Choléra.

Pour faciliter l'étude de mes observations et

<sup>(1)</sup> Ce signe doit être pris en grande considération par le public et par le monde medical... Dédaigné et négligé, il détroit des familles entières et dévaste des royaumes. (Note de l'autour.)

relater en masse une grande quantité d'histoires particulières, j'ai pris le parti de diviser les sympômes caractéristiques du choléra en différentes nuances.

Première nuance cholérique, ou premier symptôme caractéristique du choléra.

Diarrhée, ou vomissement d'une humeur, d'un liquide sui generis.

Je l'appelle cholérique: elle est blanchatre et inodore en général, sans saveur spéciale; elle a l'apparence de l'eau de riz, du petit-lait, de la décoction de gruau, ou de l'eau tiède au moment où l'on y délaie du sucre (1).

L'humeur de la diarrhée contient le plus souvent des flocons blancs ressemblant aux flocons qu'on rencontre dans les cavités de la plèvre remplie de liquide, ou à ceux qu'on trouve dans la cavité du péritoine, ou ensin aux petites pseudomembranes qui sortent à la suite de toutes diarrhées ou dysenteries. Le liquide qui est rendu par la bouche contient moins fréquemment de ces flocons: mais il laisse voir des matières blanchâtres semblables aux petits morceaux blancs qui nagent dans le lait tourné. La quantité de ces liquides n'est pas aussi grande qu'on le croit généralement.

<sup>(11)</sup> Quelques sujets antécédemment affectés du duodénum et du foie ont des évacuations bilieuses. (Note du professeur Brousseis.)

SECONDE NUANCE CHOLÉRIQUE, OU SECOND SYMPTOME CARACTÉRISTIQUE DU CHOLÉRA.

Refroidissement des extrémités snpérieures et inférieures.

Ce refroidissement ne commence pas en général par des horripilations, comme dans les autres irritations; il se présente d'abord aux extrémités des doigts, couvre les fesses, toutes les parties postérieures du tronc et le visage, s'arrête à la partie extérieure de la poitrine; il respecte une partie de la poitrine, du bas-ventre, l'épigastre, le front et le cuir chevelu, enfin le milieu de la colonne vertébrale.

Ce refroidissement est senti quelquesois par les malades, et ils s'en plaignent; mais très souvent ils n'en ont point la conscience. Cette dernière circonstance est en général bien fâcheuse. Il pourrait se faire que le froid n'affectât que les extrémités supérieures seulement, ou les inférieures. D'après ce tableau, il ne reste de vie que dans les organes qui correspondent à la peau chaude; le reste est tombé dans l'inertie,

Ce peu de chaleur ne paraît point fébrile au commencement de la maladie; mais, à mesure que les symptômes cholériques s'apaisent, que la réaction commence, et que la maladie se prolonge, elle devient brûlante, âcre, sèche (1). La

<sup>(1)</sup> Elle le devient encore par un traitement empirique. (N. de l'aut.)

peau refroidie n'a nullement l'aspect de la chair de poule; elle est inerte, assaissée, ridée, collée sur les parties qu'elle couvre; elle est quelquesos luisante. Ce resroidissement, je l'ai rencontré souvent sur la langue, les lèvres et les gencives.

TROISIÈME NUANCE CHOLÉRIQUE, OU TROISIÈME ''''
SYMPTÔME CARACTÉRISTIQUE DU CHOLÉRA.

Couleur cyanique, bleuatre, noiratre, livide, d'un rouge de rouille, carbonique de la peau.

Le refroidissement, les fortes diarrhées et les pessonibles vomissemens sont suivistres souvent de cette couleur cholérique, dont personne ne peut se faire une suéé juste sans l'avoir vue sur la périphérie et le visage d'un cholérique. Aucune description, selon moi, ne pourra remplacer le spectacle d'un cholérique atteint de cette nuance, si ce n'est le portrait d'un cholérique pris par un habile peintre quelques heures avant la mort.

QUATRIÈME NUANCE CHOLERQUE, OU QUATRIÈME !!
SYMPTOME CARACTERISTIQUE DU CHOLERA.

Extinction du pouls, ou apyrezie cholérique.

Ce qu'on appelle fièvre n'existe pas chez les choleriques. La diminution, la cessation entière du pouls ne survient en général que lorsque la seconde et la troisième nuances ont duré quelques quarts d'heure. La nevre n'existe pas non plus pendant le cours de la première nuance; il faut que le malade ait commis de grandes imprudences pour l'avoir dès le commencement de la diarrhée et des vomissemens. Le cœur et les artères sont paralysés; il n'y a plus de sang artériel, et, par conséquent, point de circulation de cette nature. La circulation veineuse continue, elle n'est pas interrompue, ou du moins elle ne l'est pas autant que la circulation artérielle.

Le pouls, chez la plus grande partie des cholériques, diminue, se rétracte, se retire, suit, s'éteint, en commençant par les extrémites. Les grosses artères et le cœur cessent aussi leur systole et leur diastole.

CINQUIÈME NUANCE CHOLÉRIQUE, OU CINQUIÈME SYMPTÔME CARACTÉRISTIQUE DU CHOLÉRA.

Contractions spasmodiques ou tétaniques des extrémités avec ou sans crampes.

Ces contractions spasmodiques commencent très souvent par les doigts, et s'étendent au reste des extrémités; elles n'atteignent quelquesois que les extrémités supérieures ou seulement les inférieures: il en est de même des crampes.

Le cholera commence quelquesois, et surtout chez les semmes, par cette nuance; mais les vomissemens ou la diarrhée ne tardent point à survenir. Dire que, seules, ces contractions peuvent constituer le cholera, c'est une erreur. Les con-

tractions et les crampes suspendent la réspiration, contribuent à la paralysation du cœur et des artères, et leur présence hâte la mort.

SIXIÈME NUANCE CHOLÉRIQUE, OU SIXIÈME SYMPTÔME CARACTÉRISTIQUE DU CHOLÉRA.

## Voix cholérique.

Le timbre de la voix chez les cholériques est d'une nature particulière; c'est une voix qui ne ressemble ni à celle du croup, ni à celle de la coqueluche, ni à aucune autre. Aucune expression ne peut en donner une idée juste à ceux qui n'ont pas entendu parler des cholériques (1); c'est un symptôme qui existe toujours, c'est le symptôme dominateur; il est, par conséquent, d'une importance majeure, selon notre estime.

SEPTIÈME NUANCE CHOLÉRIQUE, OU SEPTIÈME SYMPTÔME CARACTÉRISTIQUE DU CHOLÉRA.

Langue froide, yeux enfoncés et visage effroyable.

La langue froide et l'enfoncement des yeux qui paraissent vouloir se rapprocher de l'occiput, sont d'un facheux augure, et surtout le second symp-

<sup>(1)</sup> On a dit : les malades souffient leurs paroles plutôt qu'ils ne les proposecent. Gette expression est assez juste. Au sarplus cette your sépularale est colle de toutes les gastrites intenses comme on l'a dit dans l'Histoire des phisymasies. (Note du professeur Broussais.)

trois mois. Malgré ces obstacles, je persistais; je désirais continuer mon voyage. M. le maréchal me représentait les périls qui me menaçaient, et les personnes qui lui étaient attachées faisaient tous leurs efforts pour m'en détourner. Malgré toutes ces instances, le 21 août 1831, je me trouvai à Peste, qui était ravagée par le choléra.

#### PESTE.

Cette ville, la plus peuplée de la Hongrie, est située sur la rive gauche du Danube. Offen ou Bude est sur la rive droite du même fleuve. La première est sur une plaine rase, unie; elle n'est pas entourée d'eau stagnante, et jouit d'un air pur et sain. Les rues sont larges et les maisons commodes et propres.

Bude est située sur deux collines; ses rues sont étroites. La première de ces villes est donc plus saine et plus seche que la seconde; elles communiquent entre elles par un pont volant. La première contient 75 mille ames, et la seconde, 40 mille.

Épizoolis et Disette de la Hongris, en 1827 et en 1830.

Une sécheresse extraordinaire en Hongrie, durant les années 1829 et 1830, y causa une disette universelle et effroyable. Cette sécheresse produisit une épizootie meurtrière parmi les bonufs

séulement. Il en mourut plus de la moitié. Personne n'a su m'expliquer sa nature; mais on peut facilement la deviner (1).

Le peuple de la Hongrie ressentit les effets de cette disette (2) aussi bien qu'en 1831, époque où le choléra éclata. Il est de la plus haute importance de noter que, durant toute la moitié de l'année, le peuple de ces contrées manque habituellement de nourriture suffisante. Je voudrais effleurer cette question et faire connaître les causes de cette misère; mais mon sujet ne me permet d'indiquer que ce qui a rapport à la maladie dont il s'agit.

Le choléra a paru en Hongrie vers la mi-juillet. Il a éclaté à Peste le 1<sup>er</sup> août (3).

## Première histoire cholérique.

Le 21 août 1831, vers deux heures de l'aprèsmidi, M. le docteur Bochus, médecin-accoucheur, envoyé par le gouvernement d'Autriche pour traiter le choléra en Gallicie, me conduisit chez

<sup>(1)</sup> Il paraît que c'était une phlegmasie du canal digestif. (Note du professeur Broussais.)

<sup>(2)</sup> La même disette a eu lieu en Gallicie en 1829 et 1830. On en éprouvait les effets en 1831, époque du choléra. Cette circonstance a augmenté la mortalité dans ces deux royaumes, joiute à l'abus de l'eau-de-vie.

<sup>(3)</sup> Dans le mois de février j'appris à Vienne que le nombre des cholériques s'élevait jusqu'à 6800, à Peste; morts, 2304; à Otten, 5015; morts: 2534. (Note de l'Auteur.)

M. Schulmeister, âgé de 37 ans, boucher de profession, non marié. Il offrait une poitrine large et arrondie. Ce malade venait de dîner vers une heure de l'après-midi avec ses parens. Son dîner consistait en, quelques plats de viande. Une demi-heure après, il se sent mal; il est saisi d'abord de vomissemens de matiè res alimentaires, matières qui deviennent, peu d'instans après, blanchâtres comme l'eau de riz, avec des mucosités suspendue.

Ces humeurs ne sont point abondantes. Les efforts qu'il fait pour vomir sont terribles: les vomissemens continuent; point de diarrhée. Douleurs dans l'intérieur de l'estomac, selon le dire du malade, qui augmentent un peu à une sorte pression sur l'épigastre; ardeur dans l'estomac, et cela d'après la sensation que le patient éprouve, et à la partie inférieure de la poitrine: point de douleur à la tête; facultés intellectuelles assez bonnes, orainte de la mort; regard languissant; front et cuir chevelu chauds, visage froid, yeux enfoncés au fond de l'orbite. Ses extrémités supérieures commencent, vers deux heures et demie, à se refroidir: le malade ne sent point de froid, point de sièvre, le pouls, qui à mon arrivée existait tout petit, au carpe, se retire vers le bras.

Nous ordonnons un thé appelé par les médecins du pays anticholérique, bien brûlant ( c'est une infusion de sureau, de camomille et de mélisse, animée avec la lig. angd. minén. Heff., h Frictions. aux extrémités avec la teinture de cantharides et un lipiment camphré; sulfate de biennuth, trois grains tous les quarts d'heure. Je ne quitte plus. ce malade, quoique tremblant sur les suites d'une telle prescription; je reste pour la première sois à côté d'un cholérique, pour voir ce que c'est que cette maladie, que d'avance je crovais conpaître. Vers trois heures, c'est-à dire, à peu près deux heures après que la personne s'était sentie mal, les vomissemens sont encore continuels: elle vomit tout co qu'elle avale. Point encore de diarrhée, douleurs horribles dans l'estomac, que l'on ne réreille pasfacilement par la pression de la main. Front et cuir chevelu légèrement chauds: intelligence bonne, visage froid, yeux enfoncés dans les orbites, et comme retirés vers l'occiput, cornée transparante affaissée, tissu cellulaire de la face contracté; essace absorbé, peau du visage collée sur les os, d'une couleur de rouille, bleuâtre, noirâtre. Cet aspect du vitage est terrible. Langue humide, rouge à la pointe et au pourtour, blanchaire, sale au milieu, haleine froide, timbre de voix altere d'une manière particulière; soif intense. Le malade désire de l'eau froide; mais personne ne la lui permet: l'on craint les vomissemens; il demande des boissons acides; mais les médecins s'y opposent. Les extrémités sont tout-à-fait glacées, le centre de la poitrine et le bas-ventre conservent un peu de chaleur, qui n'est ni brûlante ni halitueuse, mais languissante.

La peau des extrémités est cyanique, noirâtre, cepté vers le bas-ventre, la poitrine et la colonne vertébrale. Le pouls n'existe plus ni au carpe, ni aux tempes, ni aux carotides. Le stéthoscope ne donne aucun indice de systole ni de diastole du cœur. Point d'urine, contractions effroyables aux extrémités, surtout aux supérieures; les douleurs que ces contractions réveillent coupent la respiration; cette fonction est pénible, difficile: point de toux; la percussion montre les parties inférieures du poumon engorgées, la poitrine est collée au dos et le ventre météorisé.

On ordonne au malade: teinture d'opium quinze gouttes toutes les cinq minutes, cendre brûlante autour des extrémités, vésicatoires aux jambes et aux bras. Une demi-heure après l'usage de ces moyens les vomissemens cessent sans aucune diminution des autres symptômes; au contraire, c'est alors que la diarrhée commence. Les matières rendues par l'anus sont d'abord liquides et mêlées de quelques matières fécales; elles deviennent par la suite comme le petit-lait contenant des flocons blancs consistans. Une demi-heure après que ce nouveau symptôme a paru, le malade n'existe plus.

Réflexions. — L'aspect de ce cadavre vivant, dont la maladie a duré à peine trois heures, reste encore et restera toujours gravé dans ma mémoire. C'est pour la première fois que je vois ce terrible spectacle sur l'homme! Cette histoire paraîtra sans doute incohérente; mais elle est telle que l'observation du malade, que je n'ai point quitté pendant trois heures, me l'a suggérée: de plus, je suis médecin voyageur, sans der meure fixe ni tranquillité pour refaire mon travail.

Avant de quitter Paris, j'avais prié plusieurs de mes confrères, de mes amis et de mes maîtres (excepté M. le professeur Broussais) qui excellent dans l'art de guérir, de me donner leurs avis et leurs conseils sur la nature et le traitement du choléra que je me proposais d'aller étudier. Cette consultation générale, que je conserve avec un profond respect, est un monument de la science médicale a priori. Je la conserve toute rédigée manuscrite. L'École de médecine de Paris y a sa part; l'Académie y a contribué; l'Institut m'a donné ses conseils. La plupart des médecins en chef des hôpitaux y rivalisent de savoir et me prodiguent leurs savans raisonnemens. Tous, ainsi que moi, croyaient que le choléra était une maladie comme une autre (1); nous pensions même l'avoir rencontrée dans notre longue pratique (2); mais nous étions dans l'erreur. Placé vis-à-vis de cette maladie au lit du patient, je

<sup>(1)</sup> Nous avions tous raison; mais nous ignorions la nature de altérations que l'atmosphère cholérique produit sur l'organisme de l'homme.

(Note de l'autour.)

<sup>(2)</sup> Nous avions renconfré des maladies analogues, mais point de symptomes caractéristiques de choléra. (Note de l'auteur.)

me suis apercu que le cholera était tout autre chose (1) que ce que ces médecins et moi-même nous avions vu, observé et traité. Cependant, pour ne pas prendre sur moi toule la responsabilité du traitement, je me conformal en partie d'abord à ce que f'avais lu, à ce que mes confrères m'avaient conseillé, et ensin à ce que les médecins du pays où je voyais pour la première fois le choléra me permettaient. Il y a dans ma consultation un de mes confrères (2) de Paris, homme plein de sagacité, de vivacité et d'érudition, homme d'ordre aussi, qui me disait, en le consultant : « Prenez garde de prendre sur votre responsabilité un malade attaqué de choléra, lorsque vous arriverez pour la première fois dans une ville... » J'ai suivis cet avis.

Le malade dont il s'agit a pris du thé, a été frictionné, a pris le bismuth, 24 grains, 90 gouttes de laudanum, et quelques dragmes de liqueur anodine minérale. Les vésicatoires lui furent appliqués. La marche rapide a empêché d'employu et d'essayer d'autres médicamens: la faiblesse paraît telle au médeein, de prime abord, qu'il semble impossible de se passer des corroborans, des fortifians, des analeptiques, etc. (3).

<sup>(1)</sup> C'est-à-dire, qu'il y a des symptômes d'une nuance à pars, mais produits par des organes altérés.

<sup>(2)</sup> M. le professeur Rostan.

<sup>(</sup>Note de l'auteur.)

<sup>(3)</sup> Le suite de ce requeil fere prendre une autre résolution.

<sup>(</sup>Nese de l'ierae)

Je désirais de tout mon cœur faire cette autoprise; mais il m'a été impossible de l'obtenir. Affligé de cette privation, je m'empresse de courir à d'autres malades (1).

#### Seconde histoire de choléra.

Le même médecin me conduit, vers six henres du soir, le 21 d'août, chez M. Franz, âgé de quarante-trois ans, père de famille, bien conformé. Il avait la tête lourde, l'intelligence libre, les paupières gonflées, les yeux injectés; mais, d'autre part, face pâle, respiration difficile, gênée; soupirs, voix particulière, poitrine chaude, systole et diastole du cœur perceptibles; l'air pénètre difficilement les lobes inférieurs du poumon ; point de toux; langue plate, à peine rouge au pourtour, jaune au milieu, humide; soif vive; il avale facilement; point de vomissemens. Épigastre sensible à la pression de la main et légèrement chaud : cette chaleur n'est point du tout febrile. Depuis l'ombilie jusqu'à l'hypogastre, et même jusqu'au pubis, les entrailles sont douloureuses et brûlantes, selon l'expression du patient.

Coliques continuelles, diarrhée, matières liquides, blanchâtres, muqueuses, en petite quantité, avec des flocons blancs: les selles sont fréquentes.

(Notodolantour.)

<sup>(1)</sup> La ville en était pleine.

J'ignore quelle était leur nature dans le commencement, car la maladie date du matin à neuf heures. Ce malade prenait pour boisson du the de cholérique bien chaud.

Le pouls est petit, nullement fréquent, les extrémités assez chaudes.

On lui ordonne un bain de pied sinapisé, et rien de plus, si ce n'est son thé.

Vers huit heures du soir, je suis de nouveau appelé chez le même malade; j'y remarque: intelligence bonne encore, tête pesante, visage affaissé; peau noire, collée sur les os de la face, yeux enfoncés dans les orbites; respiration pénible, soupirs, inquiétude, anxiété, poitrine à peine chaude, l'air pénètre difficilement dans les poumons. Les battemens du cœur ne sont plus sensibles, le pouls est perdu partout. Langue pointue, froide, rouge à la pointe et un peu au pourtour, blanche au milieu, humide.

Épigastre douloureux à la pression; le malade sent des douleurs et de l'ardeur dans l'intérieuré cette région; vomissemens d'une matière blanch, liquide, d'apparence de l'eau tiède quand on; délaie du sucre.

La diarrhée continue; extrémités supérieures seulement froides. Crampes douloureuses aux mollets, contractions spasmodiques aux extrémités.

Toute la peau est livide, noirâtre, excepté le bas-ventre, la poitrine et le dos.

Point d'urine.

On ordonne: infusion de serpentaire et de valériane, musc deux grains toutes les dix minutes, sinapismes aux extrémités inférieures, vésicatoires aux supérieures, briques brûlantes aux plantes des pieds.

Vers dix heures du soir, ce malade n'existe plus; il a vécu 13 heures.

Mêmes obstacles pour l'autopsie de ce sujet que pour le premier.

Réflexions. — Ce choléra n'était pas aussi formidable que le premier; il a cependant été mortel aussi, et les moyens employés ont échoué de la même manière (1).

### Troisième histoire cholérique.

La mort du père de famille Franz a été suivie ( à minuit à peu près ) de la maladie de sa fille.

Elle est âgée de 14 ans, fraîche, et d'un bon embonpoint; elle se sent fatiguée des soins qu'elle venait de prodiguer à son père.

Elle est surprise de contractions subites des doigts (vers minuit du 21 au 22 d'août 1831), des trémités supérieures et inférieures à la fois. Ces contractions se propagent au reste des extrémités. Cet état lui coupe la respiration, et lui produit des vomissemens de matières liquides aqueuses, ayant

<sup>(1)</sup> Il aurait fallu agir dès le matin, et d'une autre manière. ( Note de Vienns.)

l'aspect de la décoction d'eau de riz : il n'y avait point de flocons. Efforts pénibles pour vomir.

On lui donnait, dès le premier instant, du the des cholériques en très grande quantité.

Le 22 dans la matinée, M. Bochus et moi nous nous rendons chez cette malade à huit heures.

On y remarque: facultés intellectuelles intactes, autant qu'un tel malade peut les avoir; tête légèrement douloureuse; visage effroyable, cyanique, noir; yeux retirés au fond des orbites; front un peu chaud; respiration pénible; soupirs; poitrine plate, comprimée; bruit respiratoire à peint sensible; point de râle ni de toux; voix éteinte. La malade désire parler, mais ne le peut.

Langue froide, rouge à la pointe; les lèvres pointues; gencives pâles; épigastre à peine chaud, comme aussi tout le bas-ventre. Il y a des douleurs dans l'intérieur et chaleur brûlante accusée par la malade; diarrhée de matières claires, blanches, pleine de flocons qui se dissolvent facilment; extrémités froides.

Point de pouls, point d'urine.

On administre: camphre, trois grains tous les quarts d'heure; sinapismes et vésicatoires; laudanum, une cuillerée à café toutes les demineures. Deux heures après que ce traitement a été employé, le vomissement et la diarrhée cessent (1),

<sup>(1)</sup> On verra même dans les hôpitaux de Vienne de ces miracles.
(Note de Vienne.)

mais les autres symptômes persistent, à cela près qu'il y a un peu de chaleur aux extrémités.

Mort une heure après cette amélioration.

Réflexions. — Est-ce la peur, la fatigue ou la contagion qui ont produit ce choléra? Ces trois causes peuvent devenir efficientes ou déterminantes du choléra. Ce qu'il y a de remarquable, c'est que les moyens thérapeutiques ont été insuffisans (1).

### Quatrième observation.

Le 22 août, à midi précis, le frère de cette malheureuse tombe frappé de choléra. La mère reste spectatrice de ce carnage affreux des siens, sans pouvoir trouver le temps de les faire enterrer. Mon confrère m'invite à assister à ce dernier malheur; je m'y refuse formellement, ayant de la répugnance à voir employer une autre fois un traitement pareil, quoique recommandé par de grands médecins.

M. Bochus a rencontré, chez ce jeune homme de l'âge de dix-huit ans, un vomissement et une diarrhée continuels de matières analogues à celles rapportées plus haut, etc. Il a voulu essayer de nouveau le bismuth jusqu'à cinq grains chaque

(Note postérieure de l'Auteur.)

<sup>(</sup>i) De tels traitemens seront toujours non seulement insuffisans pour le traitement du cholers, mais encore nuisibles.

quart d'heure; il est parvenu, à la vérité, à arrêter le vomissement après une heure de cet essai; la diarrhée a cédé aussi aux fortes doses d'opium; mais le pauvre garçon est mort tout juste au moment où ces symptômes ont cessé!!!

Réflexions.—Je comptais changer de traitement, si je me décidais à donner mes soins au jeune homme dont il s'agit. La faiblesse commence à ne plus m'effrayer. J'étais décidé à employer la méthode débilitante; mais j'étais d'avance sûr que ni les parens, ni les médecins ne seraient de mon avis. Le manque d'autopsies m'affligeait beaucoup; néanmoins mon parti était pris sur le mode de traitement (1).

Résumé de différentes histoires cholériques recneillies à Peste.

Je n'ai séjourné à Peste que quelques jours; j'ai vu périr sous mes yeux vingt-sept malades du choléra; je n'en ai pas vu un seul guérir. J'en aurais pu visiter davantage; c'était le fort de l'épidémie. Je pensais que le traitement employé aggraverait toujours les symptômes de la maladie, qui sont déjà mortifères par eux-mêmes. La plupart des malades que j'ai vus ont été traités par l'opium, le bismuth, la liqueur anod. min. Hoff., le lauda-

(Note de l'auteur. )

<sup>(1)</sup> L'influence que la consultation parisienne exerçait sur mon esprit était encore puissante. Il y avait pourtant quelque opinion (comme celle du baron Alibert) qui était semblable en partie à mon plan.

num, les frictions de canthar. et de camphre, le thé de choléra, les vésicatoires, les sinapismes, le musc, le camphre, le castoreum, la serpen taire, la valériane, le vin quelquesois.

Les symptômes qui prédominaient étaient le vomissement, la diarrhée, le froid des extrémités et la cyanose.

Il faut que les personnes qui sont à la tête des gouvernemens sachent que le choléra a causé beaucoup d'entraves au cours des opérations sociales.

En Hongrie, comme partout ailleurs, le gouvernement a voulu se faire médecin. Il a nommé une commission, dont les savans membres, pleins d'amour pour le bien, et de la meilleure foi, sans avoir jamais vu ni traité un cholérique, ont décidé, à priori, d'après les relations des journaux, que le spécifique pour le choléra était le magisterium bismuthi (1). Tous les apothicaires ont reçu l'ordre du gouvernement de prodiguer ce médicament héroïque au premier venu, comme une panacée, en leur prescrivant la manière d'en faire usage. Toute la Hongrie, rassurée par cette ineptie, en faisait une provision effrayante. Il y en avait qui en usaient comme de préservatif. Sitôt que le choléra a éclaté dans ce royaume, le peuple, sans même demander l'avis des mé-

<sup>(1)</sup> Dans ma consultation ce médicament a des partisans, bien savans d'ailleurs! (Note de l'auteur.)

decins ni consulter personne, a pris à tott : travers du bismuth.

Telle est la confiance de ce peuple de la Hous en son gouvernement (il l'appelle paternel).. mi plus tard, s'etant aperçu que tous ceux, same ception, qui avaient fait usage de ce médicant vanté par la s vante commission et approuvé # son gouvernement, mouraient, et se figurant s ce bismuth était invente par ce même gouven ment et les nobles pour empoisonner le peut il se révolta, et prit le parti de s'unir à la nai qui combattait à cette époque aux bords de Vistule. L'empire allait crouler; mais une orde nance abolit cette loi absurde, et le peuple rest tranquille dans ses cabanes de misère pour te de nouveau ravagé par le choléra et gémirs le traitement impuissant et empirique de met cins sans expérience et sans physiologie.

L'empereur des Russies a dù déployer unté meté d'une autre espèce pour se mettre d'une révolution qui le menaçait dans sa capita et qui prenait sa source dans les hôpitaux chir ques. Avant de quitter Peste, je crois de quelque lité de rapporter trois observations de choléra trait par le docteur Reuxinger, dont deux ont guéris.

#### Les trois amis Hongrois.

Magner, Sailler et Schulmeister (1) sont partis de

<sup>(1)</sup> C'est un cousin du jeune homme qui fait le safet de ma premite observation.

(Note de l'Assent)

Peste pour faire un voyage en Turquiepo ur affaire de commerce, et dans le désir de se préserver du choléra, le 7 d'août 1831. Ils vécurent en commun jusqu'au 15 du même mois. Ils commirent, durant leur voyage, beaucoup d'excès: trop manger et bien boire était le premier. Toujours en voiture découverte, jours et nuits, ils essuyèrent une pluie continuelle toute la journée qui précéda leur maladie, et, de retour dans leur patrie, étant mouillés, ils furent saisis d'un vent très froid pendant plusieurs heures.

Schulmeister, âgé de 57 ans, bien musculeux, athlétique, exerçant, comme ses cousins, l'état de boucher, a dîné à midi, le 17 d'août, de bon appétit. Il aimait bien à boire: après son dîner, il est pris de vomissemens esseve la conscience et le raisonnement jusqu'au dernier moment. Dans quelques quarts d'heure il devient méconnaissable par un visage tout cholérique: pouls perdu partout, froid glacial, etc. Il meurt après quatre heures que la maiadie l'a atteint, avec des douleurs épouvantables de l'estomac et du basventre, soif ardente, crampes terribles, respiration tout-à-sait impossible.

Traitement. — Point de saigness, ni périente, ni locale; thé, opium, verientes : angles and millions : liques and millions. Hoff., etc.

Magner, d'une faible constitution, marchant sur sa douzième année, sent des douleurs à l'estomac et un léger vomissement; le 18 du même mois, une petite diarrhée cholerique lui est survenue. Il en a été quitte par le thé de choléra et la teinture d'absynthe.

Sailler, âgé de vingt et un ans, non marié, d'une taille moyenne, d'un tempérament sanguin, d'une intelligence forte et d'un jugement heureux, maitre de café échappé au choléra, me raconte son histoire lui-même (1). Pas un symptôme précurseur chez lui. La veille du 20 il a bien soupé, avec beaucoup d'appétit; son souper était simple, composé d'un poulet rôti et de pain, sans vin, ni autre boisson, excepté l'eau. Il a dormi paisiblement. Dans la matinée du 20, vers six heures, des douleurs dans l'estomac et le basventre l'éveillent, et deviennent insupportables et continuelles(2). Après une heure de leur apparition surviennent des selles abondantes, bilieuses au commencement, et par la suite blanchâtres; elles sont sans efforts, et continuent pendant trois heures.

(Note de Vienne.)

(Note postérieure.)

<sup>(1)</sup> Je possède beaucoup de ces histoires qui m'ont dévoilé ce qui se passe dans l'intérieur des organes durant la maladie du choléra. Ce sont de tels renseignemens qui ont éclairé mon traitement.

<sup>(2)</sup> Il faudrait traiter ces douleurs sur-le-champ.

Son pouls, m'assure-t-il, était très fort (1), et tout son corps rouge.

On avait été forcé d'allumer du feu, de bien fermer la chambre, et de couvrir le malade de couvertures de laine entourées de briques brûlantes, tant le corps et les extrémités étaient froids!

Les vomissemens lui arrivent après trois heures que la diarrhée a commencé. Il vomit assez facilement; mais les douleurs de l'estomac et du ventre sont assez fortes; le vomissement et la diarrhée continuent à la fois; pourtant, après une heure, le premier a cessé spontanément, et la diarrhée persiste.

Soif et ardeur (2) aux entrailles dès le commencement; désir et besoin d'eau froide et de sucs acides. Le médecin défend tout cela, et lui prodigue le thé et d'autres médicamens amers, âcres, composés d'absynthe en grande partie; le pouls est perdu; des crampes aux jambes le tourmentent fortement, le visage devient noir, les yeux enfoncés; point de saignée. Il avait un miroir devaut lui; le jugement sain et beaucoup de courage, quoique l'état mortel de son camarade Schulmeister, dont il avait accompagné le cercueil, lui fût

<sup>(1)</sup> C'est le premier pouls que j'apprends être tel, au commenceent de cette maladie. (Note postérisure.)

<sup>(2)</sup> Expression du malade.

toujours présent. Le visage devient noir, les your s'enfoncent, la diarrhée dure depuis six houres, quand tout-à-coup une sueur lui survient si abondante qu'on est seré de mettre un autre lit près du sien, et de le transporter de l'un sur l'autre pour le changer de linge. Cet état dure treise heures, et le malade entre en convalescence, après la disparition graduelle des symptômes morbides. Le pouls et la chaleur reparaissent les premiers.

Ce malade a dérogé en partie aux ordres de médecin: au lieu de boire du thé brûlant, il a fait usage de l'eau bien fraîche et aiguisée avec le jus de citron. C'est le bon domestique (1) qui, par pitié, lui a procuré les moyens de commettre cette infraction, et l'a sauvé. Le cinquième jour de sa convalescence, Sailler voulut beire quelques onces de vin avec de l'eau; mais des vomaissemens et des coliques survenus le détournèrent d'en faire usage; il y renonça, et sa convalescence fut consobiédée.

Réservations. — Ces trois observations some d'une grande importance sous le rapport curatif. Les viscères du bas-ventre sont dévorés par des deuleurs et la chaleur. Le médecin n'y fait point attention; il frappe à tort et à travers: la mature

5. . . · ·

<sup>(</sup>z) Beancoup de domestiques, de bonnes, d'amis, et de parens ont dérogé à cette cruelle prescription, toujons à l'arantage des malades. (N. sestirjours.)

lui demande des rafraichissans, et il offre des substances incondiaires!

#### BOCHNIA,

Je pars pour la Gallicie, ayant pour compagnons de voyage un médecin, un chirurgien et un apothicaire, tous trois envoyés par le gouvernement impérial pour porter le secours de leur art aux environs de Bochnia, Tarnow et Teernovitz. Il n'est point hors de mon sujet de noter, en passant, que tous les sujets de l'empire autrichien appellent l'empereur leur père. Je crois lui randre justice, en le déclarant, comme médocin; qui, père suprême de son peuple! Il a pris soin durant le choléra d'alléger la misère des pauvres, de les consoler de toutes les manières, en envoyant des médecins dans toutes les campagnes, les villes, et les villages. Toute personne tant soit peu initiée à l'art de guérir était ancouragée selon son mérite. La connaissance de cette disposition remplissait les cœurs d'espoir, et donnait une plus grande force morale pour résister au sléau.

Arrivé à Bochnia la 1st septembre 1831, je fuaconduit par mes confrères, MM. Bochus et Kauher, deux heures après midi, dans une pauvre maison juive, où il y avait trois malades, trois filles, dont le père et la mère venaient de succomber au choléra (1). Elles étaient abandonnées de tout le monde, excepté d'une vieille femme pieuse. Toutes trois étaient malades depuis la veille, saus heure précise de l'invasion de la maladie; elles vomissaient des matières cholériques abondantes. L'aînée et la puinée allaient, de plus, à la selle

L'atnée. Elle répond avec justesse aux demande qu'on lui fait, dit son âge, de vingt-trois ans; elles le visage altéré, grippé, de couleur rouge foncée, et par-ci, par-là, noir et pâle; front et visage chauds langue froide, enslée, rouge et sèche; soif; de glutition difficile; respiration rare, pénible; poi trine aplatie, déprimée; la percussion donne un son clair à la partie supérieure, et un peu mat à l'inférieure. Le bruit respiratoire est faible, à peine perceptible. Cœur sans systole, sans diastole; il remue de temps à autre. Le cardioscope de M. Piorry montre que cet organe n'occupe qu'un très petit espace dans la poltrine. Les bronches recoivent un peu d'air qui en sort froid. Le larynx, altére dans ses vibrations, donne la voix des cholériques. Le bas-ventre brûle partout : la chaleur y est acre; la pression de la main réveille des douleurs partout, surtout à la région épigastrique, et produit

<sup>(1)</sup> Je ne rencontre pas le nom de cette famille dans mes notes. Le maladie et sa nature meurtrière absorbaient alors toute mon attestion.

(Note de Paris.)

même des nausées. La malade accuse de fortes douleurs et de la chalcur dans cette région; vomissemens de matières en petite quantité, blanchâtres, muqueuses, inodores, de saveur un peu aigre. Colique et diarrhée; les matières sont noirâtres (1), liquides; bas-ventre collé contre la colonne vertébrale; point d'urine depuis la veille; crampes fortes aux mollets; contractions légères aux extrémités supérieures. Extrémités froides. La cyanose, la carbonisation couvrent les mains, l'avant-bras, les pieds et les jambes. Point de pouls.

Prescription. — Lavemens de guimauve laudanisés, acide hydrocyanique, une demi goutte par heure; frictions sèches avec des flanelles, briques autour des extrémités inférieures, vésicatoire à la nuque, sinapismes aux mains et aux avant-bras, cataplasmes émolliens sur l'abdomen, boisson vineuse.

Vers quatre heures, le vomissement cesse, ainsi que les contractions spasmodiques; à cinq heures, la patiente expire. Une demi-heure après sa mort, je m'aperçois pour la première fois que la poitrine et le bas-ventre frémissent, remuent; je crois pour un moment que la jeune personne n'est pas morte; mais, en observant attentivement, je m'as-

<sup>(1)</sup> Il est un peu difficile de s'assurer toujours des différentes couleurs que les matières des selles prennent chez les cholériques.

<sup>(</sup>Note de l'auteur.) :

sure que ce mouvément est spasmodique et qui cesse en laissant les parties contractées.

La putnée, âgée de dix-huit ans, a le visage tou pâle, jaune, et les yeux enfoncés dans les orbites. Soif vive, voix cholérique, poitrine opprimée, in quiétude, vomissemens et diarrhée cholériques. Le bas-ventre n'est pas sensible à la pression de le main; mais il y a des douleurs stomacales et des coliques fortes: ventre météorisé. Extrémités asset chaudes; pouls petit et sans fréquence; contractions tétaniques aux membres supérieurs.

Prescription. — Acide hydrocyanique, une goutte toutes les deux heures; cataplasmes sinàpisés sur fout le bas-ventre; thé bien chaud pour boisson. Trois heures après qu'on a employé ces moyens, les contractions tétaniques cessent, comme aussi le vomissement et la diarrhée.

Le médecin qui traitait cette malade (je n'assiste qu'en observateur et opinant passif) étaif enchanté de ce succès. Je restais sur mes gardes... La peau devient brûlante, la langue noire, l'intelligence un peu obtuse, troublée. On administre la serpentaire, parce que le choléra menace de passer à la fievre nerveuse. Le lendemain matin, à six heures, je me rends spontanément dans la maison de la malade avec M. Bosch, Polonais, habitant Brody, quatrième compagnon de voyage...

La patiente n'existait plus. J'apprénds qu'elle était morte deux heures après minuit.

La troisième petite juive, âgée de douze atis, a été transportée à l'hôpital depuis la veille 22 (1).

Réslexions. — Je me suis aperçu dans plusieurs circonstances que la péritonite accompagne quelquesois le cholera.

Mes camarades sont préoccupés de la faiblesse.

Je possède encore douze histoires de cholériques, que j'ai vu traiter à Bochnia par mes compagnons de voyage, et mourir. Je vals les mettre sous les yeux des médecins qui n'ent ni vu ni traité le choléra.

## Abrégé de douze observations de choléra à Bochniq.

Il y avait sept hommes et cinq femmes de l'âge de douze à cinquante-trois ans. Facultés intellectuelles presque toujours bonnes; yeux plus ou moins enfoncés; langue toujours rouge à la pointe et quelquefois au pourtour; soif grande en général; extrémités non toujours froides; couleur du visage et des extrémités rouge foncé, pâle, ou cyanique, ou rouille de fer bien oxidé; la diarrhée cholérique prédomine sur les vomjesemens; un garçon de quatorze ans a rendu des vers

<sup>(1)</sup> Il n'y en a aucun renseignement postérieur sur mes notes.

( Note de Paris.)

par le bas et par le haut. Tous ont eu des contrations spasmodiques et des crampes; mais ce symptôme était plus formidable chez les femmes.

Médicamens. — Sulfate de plomb, de cuivre, de bismuth, calomel, six grains par heure, vin d'absynthe, valériane, serpentaire, arnica, vésificatoire, sinapismes, bains chauds, opium, etc.

Les diarrhées et les vomissemens ont été souvent coupés comme par enchantement; mais les malades sont morts malgré cet avantage apparent.

Autopsies. — Il m'a été impossible d'obtenir de autopsies, non plus qu'à Peste!

Un ensant de cinq ans est pris de vomissement et de diarrhée dans le grand hôtel de la ville où je loge. La pauvre mère accourt chez moi l'après-dîner du 23 août, tout éplorée. J'administre cinq ou six onces de l'huile d'amandes douces sur-le-champ, cette dose est rejetée après trois minutes. Je propose d'en donner encore autant, la mère y consent, et l'ensant est forcé de l'avaler; il garde cette seconde dose cinq minutes, et n'en rejette qu'une partie. J'en administre encore cinq onces par la bouche, et dix en lavement laudanisé: l'ensant garde le tout, et cesse de vomir et d'aller à la selle.

#### TARNOW.

Le 5 septembre, je visite à Tarnow, petite ville de la Gallicie, plusieurs malades. M. Bochus s'est établi par ordre de son gouvernement aux environs de Bochia.M. Kauher va exercer dans les campagnes de Tarnow. Cependant, avant de partir, il me conduit partout où il apprend qu'il y a des cholériques. Étant muni de recommandations ministérielles', il a le droit d'exercer. Je le suis partout. Il est moins médecin que l'autre confrère. Dans cette ville, fatigué du voyage, je ne fais que prendre des notes sur les symptômes saillans des cholériques que je visite, que remarquer les médicamens qu'on leur administre, et compter les décès. Ces villes de la Gallicie sont, pour la plupart, sales et peuplées de juifs. Cette nation peureuse a des habitudes singulières: elle se rend très difficilement aux hôpitaux. Mes deux confrères, compagnons de voyage, appartiennent à cette nation. C'est à cette circonstance que je dois mes observations jusqu'ici. Le dernier était très complaisant pour moi, et me conduisait, aussi bien que son coréligionnaire, chez tous ses cliens.

Le nommé Joseph, juif d'origine, maître de voiture, appelle M. le docteur Kauher le 5 septembre, à quatre heures de l'après-midi. J'y cours avec lui. Le malade est âgé de quarante-huit ans, d'une heureuse constitution. Yeux gonflés, au lieu

examine les matières rendues par l'anus, el déclare non encore cholériques.

Je garde le lit. Tête un peu pesante, via pâle (point de peur, point de crainte, qui je sois habituellement soupçonneux); respirationemale; mais la voix me semble de très bon heure altérée; le cœur bat comme à l'ou naire; l'épigastre est insensible à la pressions la main; mais l'estomac est disposé aux nausi Hypogastre un peu sensible à la pression, tout du côté de la région du colon descendant.

Tous les quarts d'heure, mes coliques ren nent. Troisième selle liquide abondante qui brise les articulations et me trouble la région cordiale. Le médecin examine les selles : il les clare cholériques!

Je suis sans courage physique; cependant as facultés intellectuelles m'en fournissent arbein

J'avais observé que tous les cholériques mer vaient l'entendement sain; moi aussi, j'ai bes de l'avoir! Loin de la France, privé des médes de sa capitale, je me concentre en moi-même.

Le médecin m'ordonne un vomitif, pour dér rasser l'estomac des humeurs qui allaient l'inoné et pour changer le mouvement péristaltique d intestins afin d'arrêter la diarrhée. Je n'acce point ce vomitif.

Symptômes plus saillans: tête plus lourde, peu douloureuse vers le front: mes yeux, de

bituellement enfoncés, se rapprochent du fond sorbites; paupières bleuâtres, bouche pâteuse, appétence; la voix s'altère sensiblement, vers les theures du matin; — point d'urine; les extrétés de mes doigts paraissent à mon médecin un froides; je n'y sens rien; mais, en les posant l'épigastre, je m'en convaincs; nulle soif; colimes légères et continuelles.

\*Quatrième selle, de couleur de petit-lait, avec ≥s flocons de la même couleur. Ma faiblesse deent extrême après cette selle. Je ne puis plus ster sur mon séant; je cesse d'écrire; je me couse et me couvre... Hier, après la quatrième selle z'est le 8, vers midi, que je reprends l'histoire de na maladie), je priai le médecin de m'écouter: Voilà, lui disais-je, que je meurs comme tous les autres cholériques que nous avons traités, excepté un (c'est Joseph). Vous voyez que ce dernier ne doit la vie qu'à la saignée. » Le médein consent à ce que je me tire du sang; et s'offre à moi rec sa lancette. Je lui raconte qu'un médecin (1) enu de Paris en Grèce, pendant qu'une épidémie la svastait, avait sauvé beaucoup de monde, qui soufait de diarrhées et de dysenteries, par l'applicaon des sangsues à l'anus. Je lui relate ce que j'ai vu urant mon séjour de cinq ans à Paris. Il me répli-

<sup>(1)</sup> C'est M. le docteur Cusofky Climatis, Grec d'origine, d'une lide instruction et plein de mérite. (Note postérieurs.)

que que ce n'était point le cholira. Je l'annus que que ce n'était point le même moyen, pu sieurs personnes qui portaient des diarrhées anni gues et que j'ai ete debarrasse deux sois à l'une diarrhée par les sangaues. Je desirais le persuader que ce traitement etait rationnel. « Ve avoyer, mon ami, sui disais-je, que le ma du canal digestif, que mes yeux s'ensoncent, que mon cœur va être paralyse, que mes extrémit ese resroidissent, que ma voix s'altère, que l'uni ecesse de couler, et qu'ensin une inflammatic s'établira bientôt, qui brisera tout, qui sera couser tout-à-sait s'oxigénation du poumon et de peau, et qui me tuera, en un mot!!!

Rendu à mon raisonnement et à mon désir, i m'applique à l'anus trente-six sangsues. Ce mête sin, qui n'avait, de sa vie, employe que cinque annélides au plus, etait estrayé de la quantité.

Il me prépare pour boisson de l'eau de grant acidulée et entourée de glace (1) (Sous les outes tures de mon lit, il y avait des bouteilles plants d'eau bouillante.)

La chute des sangsues fut suivie de vomissonens cholériques trois fois répétés.

Cataplasmes émolliens laudanisés sur tout l'ab-

<sup>(1)</sup> L'unege de la glace en moscesux. Ce meyen hémique subbit encore inconnu. (Note de France.)

Vers midi, la diarrhée et les vomissemens n'existent plus. Le sang coule en abondance; il est noir comme de l'encre au commencement, mais, à mesure qu'il coule, il devient foncé, rouge, normal,

A deux heures de l'après-midi, m'étant mis sur mon séant, j'éprouve une défaillance qui dure cinq minutes. Cependant je n'ose arrêter quelques ouvertures de sangsues, qui donnent encore du sang.

Le lendemain de l'application des sangsues c'est-à-dire le 8, je me porte comme à l'ordinaire: l'urine coule, la voix est naturelle, etc. Les yeux restent enfoncés, sans que cela m'inquiete. Il y a soif, petite chaleur fébrile, et réaction enfin de l'organisme, inappétence. Je prends de la limonade légère pour boisson (1).

Le 9 août, je visite des malades et je fais usage de l'eau de riz acidulée pour boisson, et du riz à l'eau pour nourriture. Mes jambes sont un peu faibles, mon visage affaissé; tout le reste est bien.

Ce traitement a frappé le médecin juif: il se décide à l'appliquer; mais cinquante sangsues coûtent dans ce pays-là autant de francs. L'état sanitaire et les quarantaines en sont cause. J'en avais fait une bonne provision en quittant Peste, et je lui proposai d'en disposer comme du reste de mes médicamens.

<sup>(1)</sup> Fomets beaucoup de détails de ma maladie. ( Note de Paris )

# La femme du juif Joseph.

Elle est malade. C'est chez eux que M. Kaule a son logement. Il m'y appelle en consultation le 9 septembre, à trois heures de l'après-mil Elle est âgée de trente-huit ans, courbée sur se lit, se plaignant de douleurs intenses autour L l'ombilic. Elle vomit toutes les cinq minutest va à la selle plus souvent; les liquides sont a ractéristiques. Voix cholérique, pouls petit, is tiré, nullement fébrile Son médecin lui ordow quarante sangsues (1) à l'anus, cinquante a l' pogastre et soixante à l'épigastre et à la ba de la poitrine vers les hypochondres. La resident ration est gênée, la poitrine opprimée, etc. la chute des sangsues est suivic d'une sueur générale qui dissipe tous les symptômes mortifères di choléra en moins de quatre heures. Il ne rest après qu'un petit état fébrile résultant de la ret tion des organes. Thé pour boisson. Elle entre en convalescence; mais elle reste soumise à un régime austère pour quelques jours (2).

#### LÉOPOL.

Je quitte aussi l'autre confrère à Tarnow. J'arrive à Léopol, capitale du royaume de la Gallicie

<sup>(1)</sup> Voilà comment l'abus des bonnes choses commence. Il suffisait de viugt sangsues.

(Note de l'auteur.)

<sup>(2)</sup> Sans cela, il y a des rechutes. des fièvres de toute espèce surviennent, et même le choléra reparaît. (Note postérisure.)

ayant pour compagnon de voyage le pharmacien, M. Bosch et deux étudians en théologie venant de Bochnia pour l'université de la susdite capitale.

N'ayant pas réussi jusqu'alors à faire ou à voir faire des autopsies de cholériques, je m'adresse de suite au protomédico du royaume pour m'instruire du résultat des ouvertures de cadavres. Ce bienveillant médecin, qui a voulu me munir de ses certificats, m'envoie à l'hôpital des cholériques de la Madeleine, situé dans la position la plus saine de la ville. Le médecin en chef de cet hôpital est M. le docteur Gaspari, praticien distingué des armées autrichiennes.

Résultat des autopsies (1) cholériques faites dans l'hôpital de la Mudeleine à Léopol, par M. le docteur Gaspari, médecin en chef.

Tête. Méninges dans leur état normal. Piemère engorgée de sang noir. Cerveau sain en général, ses ventricules à peine contiennent quelques gouttes de liquide, excepté dans les cas d'inflammation.

Moelle épinière. Elle n'a pas été bien observée ni appréciée.

Pharynx. Aucune remarque particulière.

Ganglions du grand sympathique. Ils sont rencontrés rouges; leur tissu cellulaire engorgé.

<sup>(1)</sup> Les malades de choléra dans cet hôpital ont été environ 890, la noitié en est morte. (Note de l'auteur.)

Nerf vague. Il a le névrilème engorgé, et sa substance souvent rouge.

Larynx. Il ne présente rien de remarquable.

Bronches. Nulle trace d'inflammation.

Poumon. Son parenchyme n'est pas enflammé; ses vaisseaux pleins de sang noir, mais d'une couleur spéciale.

Cœur. Il est vide de sang. Les grands vaisseaux qui lui sont annexés sont pleins d'un sang tout poir.

L'estomac. Rien de remarquable, si ce n'est que la membrane interne tombait souvent en lambeaux, se déchirait facilement : sa cavité s'est trouvée quelquefois bien rétrécie.

Duodenum. Il est en général vide et rétréei.

Intestins grêles. Ils contiennent quelquelois des matières noirâtres: leur muqueuse est injectée.

Gros intestins. Ils sont pleins de matières muqueuses; leur membrane interne se déchire facilement, manque très souvent; ses follicules sont enflés.

Foie, rate, pancréas, reins. Ils ne sont nullement enflammés; ils sont engorgés d'un sang noir.

Vessie. Elle est contractée, rouge à l'intérieur.

Les autopsies donnent des résultats différens, selon l'idée théorique que les médecins se font de la nature du choléra. Le fait est que ni l'encéphale, ni les poumons, ni la rate, ne sont enflammés dans le choléra, dans la plus grande partie des

:

cas. Mais la muqueuse du canal digestif est altérée.

Le nommé .... (1), entre le 10 septembre dans la matinée à l'hôpital de la Madeleine, tout noir, ayant le visage cholérique, sans pouls, et froid partout. Les vomissemens et la diarrhée n'existent plus : cela arrive souvent lorsque la mort s'approche. Il est placé dans la seconde salle du rez-des chaussée, sur le lit n° 13. Il est agé d'une quarant taine d'années. On le couvre de linges chauds, en l'entoure de cendres brûlantes, on lui administre la scrpentaire, la valériane, le vin de Hongrie. Ce degré de choléra est traité de cette manière dans cet hôpital. Pour toute boisson, de l'eau commune. Il meurt cing heures après son entrée.

Autopsie dix-huit heures après sa mort, en ma présence.

Tête. Piermère ; ses vaisseaux enstés, pleins d'un sang noir carbonisé, pullement enstammés. Sinus : ils sont pleins de sang, de la même nature que le précédent, épais. Cerveau un peu consistant; dans ses ventricules il contient une once de sérosité.

Moelle épinière. Elle p'est point examinée.

Poumon affaissé; point d'inflammation dans
son parenchyme; la muqueuse des bropches un

<sup>(1)</sup> On transportait souvent de la campagne des cholériques, et on les dépossit à la porte de l'hôpital de la Madeleine et aux autres, sans donner aucun renseignement sur eux.

peu injectée; celle du larynx bien rouge. Le poumon donne du sang très noir lorsqu'on divise se vaisseaux.

Le cœur est vide et slasque, se déchire facilement.

L'estomac plein de mucosités, jaune et tacheté, dans son intérieur, de plaques noiratres. Autour du cardia et du pylore il y a des glandes et des follicules développés, remplis d'une matière pur julente, inodore.

"Le duodénum et la partie supérieure du jéjunum ne présentent rien qui intéresse.

Le reste du jéjunum et de l'iléum est rouge foncé dans la plus grande partie de sa membrant muqueuse, qui est excoriée dans différentes parties, et ulcérée même; les glandes de Brunner et de Peyer fortement développées, ulcérées même (c'est proprement la dothinenthérite de M. Bretonneau); le colon hypertrophié; sa muqueuse macérée, boursoussée, tombant et se détachant avec beaucoup de facilité; ses sacs folliculeux développés: ils faissent sortir des mucosités en abondance. Le rectum présente les mêmes altérations que le colon. La vessie offre le volume d'un œuf d'oie; elle peut contenir à peine une once de liquide.

Foie cendré, contracté; il donne du sang noirâtre et épais.

La rate est contractée, privée de sang. Articulations sèches. Muscles de couleur de cendre.

La peau n'est point noire, comme avant que la mort sût arrivée (1).

Autopsie dans l'hôpital cholérique de M. Berres, professeur d'anatomie à l'Université de Léopol (2).

Ganglions cervicaux et thoraciques injectés, rouges, ecchymosés quelquefois (apoplexie ganglionnaire). Les tissus qui les enveloppent gorgés de sang.

Ganglion solaire enslé, endurci; nerf vague injecté dans son névrilème, dont la substance est rouge. Le reste des autopsies est conforme à celles de l'hôpital de la Madeleine.

Les symptômes qui doivent intéresser le praticien dans la maladie dont il sagit, et diriger son traitement, peuvent être rapportés aux nuances choleriques. Je vais donc dorénavant raccourcir toutes mes histoires, et m'exprimer d'après ces nuances que j'ai établies dans mes préliminaires.

Histoire de la femme du protomédico du royaume de Gallicie, M. Neuhaus.

Le 21 juillet 1831, madame N. est saisie de la première nuance cholérique; on lui administre le

<sup>(1)</sup> J'omets exprès six autopsies cholériques que j'ai vu pratiquer dans le même hôpital. (Note de l'auteur.)

<sup>(2)</sup> Il a traité environ douze cents chelériques dans son hopital et le double en ville.

(Note de l'auteur.)

thé pour boisson; ou lui donné l'infusion de momille, quelques gouttes de liqueur de Hof.; de La seconde nuance se prononce; ou la téchini on la frictionne. Il lui survient la cinquie nuance; on lui prescrit le muse et les autres du ques antispasmodiques, êtc.; et elle meure le son autour même mois. Je n'ai pu rien savoir de son autour

La nommée...... entre dans l'hôpi de la Madeleine le 6 septembre 1831. Ple dans la première salle, sur le lit n° 8, elle prése la première nuance cholérique et la ciriquia Une saignée dissipe les crampes et les contractis spasmodiques; mais la seconde nuance luis vient. Je n'ai point rencontré de cholérique aplics extrémités aussi glacées (1) que cette semples de la quatrier. Cette nuance est accompagnée de la quatrier. Cette nuance est accompagnée de la quatrier. Ces deux nuances durent quinze jours (1) sous dissiper un point de côté, on y a applique sangsues. Pour dégager la tête, qui (2) parissi un peu chaude et embarrassée, on fait mordre de ces annélides derrière les oreilles.

On lui administre pêle-mêle le thé, la sent taire, le calomel (continuellement), le vin de llor grie, etc.; les frictions, les sinapismies, les to

<sup>(1)</sup> Il n'y a point d'exemple, que je sache, où le froid glacial de tremités, et l'extinction du pouls aient dure si long-temps that is la mort.

(Note posititétée)

<sup>(3)</sup> Les facultés intellectuelles toujours embarrascets chief ceuter lerique. Your toujours rouges.

entoires, les cendres brûlantes et les briques aux extrémités lui sont prodigués. Je quitte Léopol le 16 septembre, et je laisse cette malade glacée, sans pouls et avec des selles cholériques légères; les facultés intellectuelles assez bonnes; elle était d'une heureuse constitution, point de visage cholérique ni de carbonisation; voix cholérique remarquable. Mon pronostic fut fâcheux, conforme à celui du professeur Gaspari (1).

Observation. — Mon compagnon de voyage, mon ami, M. Bosch, âgé de vingt et un ans, ayant une urétrite, mangeant et buvant bien, faisant un usage immodéré d'eau-de-vie, tombe malade du choléra le 12 dans la matinée, atteint des première, seconde, cinquième et sixième nuances, successivement.

Traitement. — Il avait une grande confiance en ma manière de voir le choléra; il se laisse faire. quarante sangsues à l'anus deux heures après qu'il est tombé malade; cent cinquante sur tout l'abdomen. La diarrhée diminue et les vomissemens aussi; mais les contractions spasmodiques et presque tétaniques des membres supérieurs et les crampes des inférieurs deviennent plus fortes; elles menacent

<sup>(1)</sup> Nous nous sommes trompes heureusement! elle a gueri spres avoir souffert du cholera 21 jours. De retour à la ville de Léopot, c'est d'élle que j'ai demandé des nouvelles à M. Gaspari. Un tel cholera gueri par un traitement si incendiaire ne doit étonner personne. La bonne constitution, le bon visage, le manque de la cyanose et les saignées en donnehet explication, et surtout it n'y avait point d'atteintes chroniques. (Note de l'auteur.)

même de l'étousser. Respiration difficile, orthopnée. La respiration est presque éteinte; point de pouls : inquiétude; facultés intellectuelles bonnes; crainte de mourir, visage gonssé, noirâtre.

Je prends le parti d'appliquer soixante-dix sangsues le long des apophyses épineuses, cervicales et dorsales (je crus la moelle épinière menacée d'apoplexie). J'y sis appliquer des cataplasmes bien chauds et sortement laudanisés, après leur chute; quart de lavement gommé et laudanisé toutes les demi-heures, tous les quarts d'heure. Les spasmes tétaniques et les crampes cessent comme par enchantement.

Une heure après que cette opération est faite, tous les autres symptômes fâcheux diminuent; une petite réaction fébrile se présente; l'ardeur des entrailles disparaît; une soif légère continue, qui est apaisée par les limonades froides gommeuses. Tous les symptômes s'apaisent et disparaissent graduellement.

Diète austère. L'urine coule, et le malade guérit en moins de quatre jours.

L'idée d'attaquer avec hardiesse les spasmes tétaniques du choléra par les saignées locales, je la dois au savant professeur M. Lisfranc. Je l'ai vu guérir, à l'hôpital de la Pitié, un tétanos, le plus formidable que j'aie rencontré, par les applications successivesde sangsues (au nombre de 800 envi-

- ron) le long de la colonne vertébrale, et par les lavemens laudanisés.
- Je possède une quinzaine de guérisons de cholériques que j'ai eu l'occasion de traiter, dès les premiers instans de l'invasion, par les mêmes moyens; mais je crois fatigant d'en grossir ma brochure, ainsi que des détails de huit autres morts sous mes yeux, chez lesquels je n'ai osé employer que de l'eau pure fraîche.

Je les ai visités tous après dix et vingt-six heures de maladie. Les circonstances et les symptômes qui rendaient mes soins inutiles, étaient les suivans: 1° visage effroyable; 2° carbonisation bien avancée; 3° spasmes tétaniques; l'abus de médicamens excitans pris avant mon arrivée, et l'abus excessif de l'eau-de-vie, étaient du nombre.

Le colonel Schestauber, au second régiment des dragons (ce me semble), dans les phalanges autrichiennes, m'appelle (par le pharmacien, mon compagnon de voyage) à cinq heures du matin, le 14 septembre, pour lui donner mes soins. Visage cholérique; point de pouls, cyanose; froid glacial. Il faisait quelquefois usage de la soupe à l'eau-de-vie (1).

Eau sucrée fraîche. Il meurt après une heure.

## Remarque.

Je n'ai point employé de frictions, il est diffi-

(1) Ceci paraîtra paradoxal; mais il faut voyager en Gallicie pour s'en convaincre.

(Note de l'auteur.)

cile de les faire faire convenablement : de plus expose le malade au refroidissement de la per circonstance que le praticien et le malade à vent prendre en grande considération. Le me dre refroidissement refoule le sang dans les t cères, et surtout sur la membrane muque du canal digestif, source, selon mon estime, tous les symptômes cholériques. La peau de doit être tenue bien enveloppée avec des « vertures de laine très chaudes. Cette peau: inerte, insensible même au froid, paralysée p que, dans le choléra; il faut l'envelopper set ment de couvertures chaussées et de boute pleines d'eau bouillante. Point, ou presque po de saignée générale. Je n'ai osé l'employer seu ie ne l'oscrais jamais chez les cholériques soit et sans pouls; mais j'ai employé hardiment. saignées locales partout où il y a encore vie. Les professeurs de Léopol, comme le me M. Berres et M. Gaspari, m'ont vanté la sur générale, lorsqu'il y avait du pouls, dans le pri mier degré. Ils ont arrêté des diarrhées et le vomissemens cholériques terribles, sur le chap, par l'emploi d'une saignée. Je crois à tout cela; l'ai pratiquée moi-même; mais ces grands pr fesseurs n'ont pas voulu m'avouer combien de sa cette saignée a fait périr, ni combien de mois duré la convalescence de leurs cholériques. plus, ils negligent d'examiner, avant d'employe ce remède héroïque, si leurs cholériques ne sont pas porteurs de maladies chroniques du canal digestif. ¡J'ai eu l'occasion d'observer dans leurs salles de convalescens des personnes pâles comme la mort, quoique guéries depuis plusieurs semaines du choléra.

Maladie chôlérique de M. le docteur Gaspari, mellecin en chef à l'hôpital de la Madeleine à Léopol.

Il a été saisi, malgré les préservatifs, du choléra, le.... juillet. Vomissemens et diarrhéé intenses. Une large saignée, et le repos le guérissent en peu de jours. M. Gaspari est d'une constitution athlétique.

Avant d'arriver à Stanislas, ville de la Gallicie, entre Léopol et Czernovitz, je me rafraîchis chez une aubergiste juive, nommée Lais. Je lis sur son visage le désespoir ! Je lui en demande la cause, elle me déclare, par l'organe de mon conducteur aussi juif, que deux de ses enfans étaient attaqués de la maladie. Le conducteur fait connaître à cette dame que je suis médecin, recommandé par le commandant général de Léopol, par les protomedici, etc. La juive prend courage et m'emmène voir ses enfans malades qui étaient couchés dans le même lit pour pouvoir être mieux réchaussées. La fille a le visage tout noir, le pouls éteint, les extremités froides, la peau cyanique; le bas ventre douloureux et brûlant depuis trois jours. La diar-

rhée avait cessé: elle vomissait encore quelques matières cholériques; soif vive; langue noire; lèvres et dents aussi noires; gencives pâles; voix cholérique. Les yeux ne sont point enfoncés: c'est elle qui m'apprend son nom; entendement assez bon.

Traitement.—Tout cholérique qui passe les vingtquatre heures, qui est accablé des graves nuances de cette maladie, et surtout du refroidissement, de la carbonisation et du visage cholérique, est perdu sans ressource (1). Je ne veux rien prescrire à cette pauvre petite : cependant, à l'âge de treize ans environ, elle m'intéresse beaucoup par les traits de sa belle figure! J'avais encore beaucoup de sangsues avec moi : c'était ma provision de sûreté! c'était pour moi que je les réservais... J'en donne une grande quantité, et j'ordonne à la mère de les disséminer sur la partie inférieure de la poitrine (il y a, de plus, orthopnée, sans toux, sans douleur de poitrine, excepté une ardeur à la base de cette région), et sur tout le ventre. Après les avoir appliquées on me les compte: il y en avait deux cent vingt-quatre. On me demande s'il fallait fermer les morsures après qu'elles seraient tombées : je m'y oppose fortement, en alléguant que si on les ferme le poison de la maladie restera dans le ventre et tuera la petite. Pour toute boisson

<sup>(1)</sup> La petite Lais a donné un démenti formel à ma maxime doctorale. (Note de Vienne.)

je donne de l'eau à la glace (1) acidulée avec le jus de citron et gommée, j'ordonne la diète pour huit jours, et je continue mon voyage pour Czernovitz, après avoir prescrit l'huile d'amandes douces pour le garçon de quatre ans, qui venait de vomir des matières cholériques (cinq sangsues à l'épigastre). C'est cette huile en grande quantité que j'ai trouvée bonne pour les enfans, en la donnant par la bouche sans laudanum, ou avec.

Je n'espère plus avoir des nouvelles de ces pauvres enfans! je crois la petite Laïs pour toujours perdue (2)!!

#### MOLDAVIE.

En passant par Boucouvina, et en m'arrêtant chemin faisant, j'ai visité quelques cholériques. Cette maladie avait presque sini ses ravages dans ces pays. Tout ce que j'y rencontre dorénavant est sporadique et faible; les mêmes mangeurs, les mêmes buveurs, le même peuple, la même noblesse, les mêmes riches et les mêmes pauvres y

(Note de l'auteur.)

<sup>(1)</sup> J'ignorais alors l'usage de la glace, héroïque moyen contre le choléra.

<sup>(2)</sup> Le basard fait que je repasse après quatre mois par le même chemin pour aller à Léopol. L'aubergiste, en me voyant arriver chez elle, pousse des cris de joie: Mes enfans vivent! me dit-elle. Le sang a coulé tout noir 28 heures: sitôt qu'on remuait la petite elle tombait en défaillance, sans connaissance. Elle a été faible plus d'un mois. La petite et son frère sont très bien portans aujourd'hui 28 janvier 1832.

sont; et cependant, tous, à Hersi, commettent de excès de toute espèce, sans tomber dans à maladie nommée choléra.

Il n'y a plus d'atmosphère cholérique! Néarmoins, à la queue de cette maladie, j'en guéri quelques uns en les saignant dès le commencement, même dès les signes précurseurs,

A Jassy (1), le choléra était presque fini à mon arrivée. C'est dans les mois de juillet et d'août qu'il y avait exercé ses ravages, pourtant je l'y a rencontré accompagné, tantôt de vives coliqués et de selles, tantôt de vomissemens seuls et d'enforcement des yeux avec visage de rouille.

Dans l'intérêt des contrées qui n'ont pas été encore atteintes de cette maladic, et dans l'intérét des praticiens, je vais rapporter jei la pratique des médecins de Jassy.

### Observation de M. Eustache, protomédico de Jun.

Agé de soixante-cinq ans, Grec de nation; craintif, il est saisi défavorablement à l'approche du choléra, comme beaucoup d'autres médo cins. Il soigne quelques malades cholériques, muni de tous les préservatifs vantés par l'imagination humaine. Il ne peut en guérir un séul; il administre le camphre, le musc, le castoréum, la serpentaire, l'huile de mélisse, de campmille, je

<sup>(1)</sup> On m'a assuré que cette épidémie a tué quinze mille hommes dans ce petit pays.

(Note de l'émissir)

magistérium de bismuth, le laudanum, les frictions, le calomel, etc., le tout sans fruit.

Il tombe frappé du choléra: il emploie les mêmes moyens; il en est victime, ayant les facultés mentales saines jusqu'au dernier moment, et s'écriant: « Il n'y a point de remède contre le choléra!»

Jassy regrette la vertu de ce brave homme, et cherche inutilement à le remplacer!

M. Fumetti, docteur, Italien d'origine, atteint du choléra, y échappe. Il rechute, malgré les carminatifs, les corroborans, les toniques, etc., et meurt.

#### Le prince George Cantacuzène.

Ce jeune homme, dont le studieux frère est à Paris, d'une belle et forte constitution, eut, vers la fin de juillet 1831 (1), une petite diarrhée pendant trois jours; il la négligea. Sa maison et sa cour sont pleines de gens attaqués du choléra. A est si bon, qu'il va voir et soigner lui-même ses serviteurs et ses esclaves (2). Une matinée, s'étant promené sans caleçon sur les carreaux des corridors, il se sent incommodé, et est pris de diar-

<sup>(1)</sup> Cette shistoire, je l'ai apprise, de la mère et de la sœur pleurant sur le tombeau du désunt; à peine, ouvaient-elles supporter la vie, quoique soutenues par le vertueux prince N. Soutzo. (Note de l'auteur.)

<sup>(</sup>a) Cette détestable exploitation de l'homme par l'homme existe en-

rhée. Le médecin, M...., est appelé: il lui prescrites médicamens en usage contre la diarrhee; mui s'étant aperçu qu'il s'agissait du choléra, il change de traitement.

Saignée générale, et les médicamens prétends spécifiques du choléra. Le prince meurt.

# Première personne attaquée de choléra à Jass, en 1831.

Le 14 juillet il y avait deux garçons dans la bortique de M. Nicoletto Stamatopoulo, confiseu. Ils ont déjeuné à la même heure. Comme de coutume, leur déjeuner est composé d'œuss at beurre, et de lait caillé, nourriture dont ils saisaient souvent usage. La veille, ils se sentaient stigués, en travaillant près du seu.

Le premier, âgé de quatorze ans, est pris dem missemens et de diarrhée; ces phénomènes sont suivis du refroidissement des extremités, de l'attinction du pouls, et de la cessation des mouvemens du cœur et des artères. La cyanose et le visage cholérique ne tardent pas à survenir.

Traitement. — Le médecin qui se vantait de savoir le mieux traiter le choléra est M. le docteur Hilacis (1).

(Note de l'auteur.)

<sup>(1)</sup> Je lui rends justice; c'est lui en effet qui, de tous ceux que j'ai en l'occasion de connaître, a le mieux traité cette maladie.

Il déclara qu'il n'y avait rien à faire: que le moment favorable pour le traitement était passé, et que le malade était sans ressources. Néanmoins il administra les frictions, les boissons brûlantes (au mois de juillet!), les fortifians, et cela sans succès. Le garçon mourut.

Le second garçon, agé de vingt et un ans, est saisi de vomissemens et de diarrhée à la fois, et de tous les autres symptômes cholériques, excepté le visage.

Traitement. — De vingt à trente sangsues sur l'épigastre, dès que la maladie a commencé. On lui administre du thé brûlant (1). Il guérit. On le frictionne aussi, en lui administrant les formules du choléra.

Réflexions. — C'est pour la première fois que je rencontre un médecin qui, sans croire à l'inflammation dans le choléra, marche un peu droit dans le traitement de cette maladie. M. le docteur Hilacis est élève de l'Université de Vienne. Le jeune homme échappé au choléra m'a assuré que c'est la grande quantité d'eau glacée dont il a fait usage, sans l'avis et contre l'ordre du médecin, qui l'a sauvé Le médecin soutient que ce sont les sangsues qui l'ont guéri. La soif et l'incendie de l'estomac dévoraient le malade, selon son dire; moi, je crois que

<sup>(1)</sup> Par cette manière d'administrer les boissons brûlantes on se proposait de ne pas exciter les vomissemens et de produire les sueurs. Il aurait mieux valu, au fort des chaleurs, abreuver les malades d'eau glacée et leur faire avaler de la glace. (Note de l'auteur.)

le principal agent de cette guérison est la saignée locale, et le second, l'eau glacée.

Le medecin lui-meme a frictionne huit heure continuellement ce jeune homme, pour lui proveque des sueurs.

J'ai connu plusieurs familles à Jassy qui ont che guéries par les sangsués appliquées par ce mêdicin; mais il n'a pas su attaquer le rectum par le sangsués appliquées à l'anus, pour opèrer des guérisons promptes et plus sures encore. Cependanti inéfité la reconnaissance de l'humanité.

'Après avoit rapporté la mort de certains méle tins, causée par un traitement empirique, et avoit fait connaître le médecin qui a traité le mieux choléra, je me hâte de rentrer à Vienne; mais prois de quelque utilité de relater les faits sui vans.

#### Epizooties.

En 1830, une épizootle a détruit des milles de bêtes à cornes, et surtout des bœufs, dans plusieurs provinces de la Russie, de la Pologue, t dans toute la Gallicie. Le caractère général de cent épizootle était : soif ardènte, langue considér blement enflée et noire, diarrhée de selles tout hoires.

#### Remarque sur la Gallicie:

"Le vin y est rare et très cher; mais ce peuplet

santontoles Juifsir qui y sent un grind mombre, font un abus effroyable de l'eau-de-vier homines femmes; illes and excepter les petits enfans un berceau, tous en abusent. J'ai vu très souvent les juifs prendre de la squpe à femme évite. La mortalité parmi ces derniers a été effrayante. On compte jusqu'à maze mille juires veuves dans se reyaume par le choléra!!!

de-vie et en vin ; il un a sité bien chaire en en de-vie et en vin ; il un a sité bien châtie pendant la maladie. On dit même que le royaume de Hongsie al perdu jusqu'à zoosoo personnes set celui de la Gallicie 100,000; sui an arbitrpii sub sion au pendant de chiv arrojent vice e al. à

James Marine mist and all of

Aussicht que M. le manéchal Maisen me voit chez lui, de netour, il s'empresse de me saire connaître M. le docteur Gayon, lenvoyé pour étuiller le choléra en Pologne par M. le ministre de le guerre. Nous étudions ensemble quelques cholériques ; mais chactin de nous en a ses histoirés ul part.

Autopsies de cholériques faites dans l'hospice de Qumpendorf, à Vienne, par M. le docteur Vetz, chirurgien major.

1. Les cavités des ventricules du cerveau contenaient beaucoup d'au, les reines de la pie-mère grosses, souvent comme une plume à écrire, ou comme le petit doigt; cet état existait surtout lonque le malade mourait en deux ou trois heures, dans un état d'assoupissement simulant l'apoplexie.

- ., a. La moelle épinière n'a pas été examinée.
- 3. Sur le poumon et le cœur, je ne trouve aucune remarque de la part de M. Vetz. C'est une véritable perte.
- 4. L'estomac n'était point enslammé; mais sa membrane interne se détachait, tombait en putrilage.
- ... 5. Dans les intestins grêles il y avait quelquefois des liquides noirs (1).
  - 6. La vessie toujours vide et contractée.
  - 7. Le péritoine souvent endurci.

Traitement du cholera dans le même hospice. —

1. L'ipécacuanha a fait du bien, surtout lorsqu'ily avait de la diarrhée. La diarrhée cessait, et le selade guérissait (2).

2. Les saiguées générales, même répétées, ont produit de bons effets, lorsqu'il y avait de sinflammation aux intestins grêles, et il yen avait toujours chez les cholériques.

<sup>(1)</sup> Je lui demande à quoi les médecins du pays attribuent cela. Pour toute réponse : ils n'en savent pas plus que moi là-dessus, c'est-à-dire, rien.

(Note de l'auteur.)

<sup>(2)</sup> Les malades que j'ai vus avec M. Guyon, dans le grand-hôpital ciril de Vienne, prendre l'ipécacuanha, sont morts, malgré la cessation de la diarrhée et des vomissemens. (Note de l'auteur.)

- 3. Fomentations froides sur la tête, quand de front était chaud et le visage froid.
- 4. Les sinapismes et les vésicatoires ont fait du bien.
- 5. Le cathétérisme était d'un grand secours.
  - 6. Les bains ont été nuisibles.
- 7. Le vin n'a point été donné ni les autres toniques.
- 8. Dans la convalescence, la décoction d'althœa avec acétate ammon. a réussi.

Autopsies cholériques, par M. le docteur Lorent-Kæsller, second médecin de choléra à la maison n° 30 de l'hôpital, à Vienne.

Congestions au cerveau, dans les poumons et dans tous les organes du bas-ventre en général.

Point d'inflammation en général chez les cholètiques; mais dans les intestins grêles il y en avait quelquefois.

C'est dans les mêmes intestins grêles qu'on rencontrait quelquefois des matières rougeatres, qui sortaient par l'anus de la même couleur que du vivant des cholériques.

Vessie sans urine, contractée. Le système ganglionnaire nerveux détruit.

Nature des diarrhées et des vomissemens. — En général, matières diarrhéiques semblables à l'eau

de riu, avec des flocons blancs; les vomissemens aqueux et presque de même nature que la distribée. Quand la diarrhée et les vomissemens changent de qualité, c'est un bon signe.

Traitement. Au commencement, dit M. Kæsller, nous avons employé les stimulans, comme le camphre, l'arnica, la serpentaire, etc.; mais les résultats étaient mauvais; par la suite, nous avois trouvé la bonne route (1)!

Une infusion d'ipéracuanha, d'une drachime dans six onces d'eau, pour vomitif, par épicrasis. Ce inédidament relète, réveille la réaction, et ranise les forces vitales.

Pour ranimer la vie, nous appliquons des sinapismes, des vésicatoires à la nuque, à l'épigastre, aux mollets, aux extrémités, etc.

Le vemissement du choléra, dit-il encort, est spasmodique. Il tue le malade, si l'on ne se hatede le délivrer des matières renfermées dans le hasventre; c'est donc le vomitif, l'ipécacuanha (2), qui opère cette heureuse guérison, car le vartre stibié, employé par nous, a beaucoup nui.

Les malades doivent vomir des matières bilieu-

with the board of and delication to help

<sup>(1)</sup> Co sont les stimulans , quel malheuri avec l'addition de l'ipéceunha.

(Note de l'anteur.)

<sup>(</sup>a) Je vous ai vu, mon ami, l'employer sur trois malades qui sont morts tous trois; témoin, M. Guyon. (Note de l'auteur.)

ses en grande quantité par le moyen de l'ipécal cuanha, pour se sauver; si, avant le vomitif, on administre les stimulans, l'estomac les refusé's mais aussitôt que les matières renfermées dans le canal digestif sont sorties, je commence, dit le docteur, à administrer le camphre, l'arnica, la valériane, la serpentaire, etc.

Pour la soif vive, de l'eau à la glace, aven un effet étonnant.

Quand le vomissement n'a pas cessé par tous ces moyens; il faut donnet la glace en morceaux on en pitules, morceaux tels que te malade paisse les avaler; plus il les prendra gros, mieux ce serà (1), ils seront plus long-temps à se dissoudre dans la cavité de l'estomac.

#### Remarque par le même. de la la late

Burney Carley Beach

Le cholérique arrivé dans nos salles est frotte d'abord, de la tête aux pieds, avec la glace; ensuité on l'enveloppe dans du linge chaud; puis on l'in frictionne les extrémités avec la teinture de cantharides, le liniment campliré et la teinture d'opinm.

Diète absolue. Le vin est permis aux malades d'une extrême faiblesse.

## Autre Remarque.

Quand les malades sont robustes; nous em-

(1) Il Muit que les praticions pronuent note de cette pertien la riche de la little de la monte de cette pertien la riche de la monte de l

ployons la saignée. Les résultats ont été heures. Les spasmes cessaient; la chaleur reparaissait mais, quand les individus étaient affaiblis (1), fitigués par la maladie, il fallait s'en abstenir.

Autopsies cholériques par M. Charles Rokitanshy, docteur en médecine, assistant au musée de pt thologie à l'hôpital universel de Vienne, charge de toutes les autopsies dans le même hôpital et a ville (2).

- 1. Méninges injectées, sinus pleins d'un same cholérique, d'un noir particulier, comme de l'encre, visqueux; la dure-mère, à sa surface interne, avait de la viscosité.
- a. La substance du cerveau consistante et tenace plus que dans l'état normal; dans les ventricules il n'y avait pas une grande quantité de liquide ni de sérosité; cette même substance du cerveau, dans plusieurs cas, était riche de say comme dans l'encéphalite.
  - 3. La pie-mère injectée.
- 4. La moelle épinière aussi plus consistante que dans l'état normal. La substance grise plus injectée que la corticale du cerveau; ses vaisseaux, ordinairement variqueux, pleins d'un sang noir et

<sup>(1)</sup> Les saignées locales alors, selon la force du malade. C'est la même maladie qui attaque et les robustes et les affaiblis. (Note de l'anteur.)

<sup>(2)</sup> Les cholériques entrés dans cet hôpital furent au nombre de 800 environ. Dans toute la ville de Vienne, ils s'élevèrent presque à 4000. On affirme que la moitié a guéri.

(Note de l'auteur.)

pais; la membrane du pharynx et le voile du palais taient d'une rougeur foncée; les veines superficielles variqueuses; les glandes de cette membrane gonflées, comme aussi les papilles de la langue et les glandes de sa base considérablement développées.

5. Les tonsilles gonflées; leurs follicules considérablement développés et remplis d'une matière

presque puriforme.

6. Œsophage pâle en général.

- 7. Le nerf vague était flasque, amaigri en général, tenace; quelquefois sa substance médullaire ou nerveuse était disparue. Les mêmes remarques s'appliquent au grand sympathique (1); son névrilème était injecté et le tissu cellulaire qui entoure leur substance engorgé.
  - 8. Dans plusieurs cas, nous avons remarqué des extravasations, de la rougeur dans les ganglions du grand sympathique (apoplexie ganglionnaire).
    - g. Larynx mal observé.
    - 10. Trachée-artère pâle.

(1) Je n'ai rencontré nulle part cette curieuse altération. Je crois que, dans les gastro-entérites mortelles, aiguës, dans les typhus, dans les péripneumonies mortelles, et dans plusieurs autres maladies graves du pharynx, de l'œsophage, des plèvres et des viscères abdominaux, de telles altérations; ou d'autres analogues du système ganglionnaire nerveux, du vague et du grand sympathique se rencontrent. Je veux dire que ces altérations n'appartiennent point exclusivement au choléra, ou aux altérations, aux changemens primitifs que l'atmosphère cholérique produit sur l'espèce humaine. (Note de l'auteux)

- 11. Poumons flasques, comprimés, tenaces leur parenchyme d'une rougeur vive, comme ce d'une belle rose; vides de sang; mais leurs ni seaux pleins d'un sang très noir, visqueux, épis
- 12. La plèvre enduite d'une humeur visquem ainsi que le péricarde.
- 13. Le cœur, dans la plupart des cas, plus œ sistant que dans l'état normal, tenace; sa substant contractée, solide. Les veines de cet orga étaient pleines de sang, aussi bien que sa substance.
- 14. L'aorte, la veine pulmonaire, les veix caves et les oreillettes, étaient toujours gongt d'un sang noir, d'un noir qu'aucune maladier présente, coagulé, épais, et en partie plus suit que de coutume.
- 15. Le péritoine est enduit de la même hum que la plèvre et le péricarde; il présente en gént une couleur rosée, principalement le péritoine de intestins grêles.
- 16. Le foie, de couleur variable; il contenait toujours dans ses vaisseaux du sang noir choleir que en grande quantité. La bile ordinairement d'une couleur brune, visqueuse, tenace, et a grande quantité accumulée dans la vésicule du fig.
- 17. Rate consistante, petite, pâle, tenace; poir de sang dans sa substance.
  - 18. Rien de remarquable au pancréas,
- 19. Le ganglion solaire hypertrophié, tumélé, injecté dans sa propre substance.

- aîrement un fluide gris, brun, plutôt noir, quelpuesois jaune; le fond de l'estomac de couleur ariable, sa muqueuse épaissie; vers le pylore, ette membrane est d'un aspect glanduleux; dans on fond elle est quelquesois ramollie.
- 21. Le duodénum contenait ordinairement un duide aussi gris, jaune, muqueux, qui était attactiché à sa membrane.
- 22. Les intestins grèles, l'iléum surtout, étaient tapissés dans leur membrane interne de granula-Letions miliaires, de plaques elliptiques.
- 23. Dans les gros intestins, rien de remarquapable, si ce n'est une apparence luisante comme licelle des membranes séreuses. Lorsqu'il y avait des dysenteries cholériques, on y rencontrait des elérosions, des ulcérations superficielles.
- 24. Les reins petits, atrophiés, contractés.
- ganes contractes.
- 26. La vessie contractée, vide, ou contenant une urine trouble.
  - 27. Artères vides, comme aussi les veines dans leurs ramifications, mais remplies d'un sang épais, noir, visqueux, dans leurs troncs; leur membrane interne n'est point altérée.

Opinions de M. Rokitansky sur la nature du cholèra.

"L'atmosphère agit sur le système herveux;

cette action se communique, par suite, austème vasculaire; après survient la décomposite du sang. L'inflammation n'est pas admissi dans le choléra.

16

t: c

tı

Autopsies cholériques par M. le docteur Habel, decin en chef de la maison n° 30, dans le grahhôpital de Vienne.

- 1. Congestions de la tête et des poumons.
- 2. Sang noir, privé de fluide aqueux.
- 3. Les intestins grêles présentent dans les membrane interne une espèce d'exanthème que plusieurs médecins ont pris pour un exanthème pliaire, et d'autres pour une macération de la membrane muqueuse, causée par la congestion du sar et par les fluides encombrés dans leur cavité.
- 4. Dans les gros intestins rien de remarqualle; \\
  il y avait pourtant très souvent des macule nuges, causées par la congestion.
- 5. L'intérieur de l'œsophage plus rouge que dans l'état normal.
  - 6. Dans l'estomac rien de remarquable.
- 7. La vessie toujours vide: point d'urine dans les ureteres ni dans les reins.
- 8. On a dit avoir rencontré le péricarde toujour sec (1).

<sup>(1)</sup> Les autopsies cholériques faites par différens observateurs sont d'une grande importance pour fixer et éclairer la nature du cholérs, etsurtout pour asseoir un traitement actif et rationnel : actif, parce que

9. Un quart d'heure ou une demi-heure après mort des cholériques, on voit très distinctement sextrémités se mettre en mouvement et se con-zacter spasmodiquement, de même que les mus-les du bas-ventre et de la poitrine, et se main-zanir dans cet état.

Jistoire d'un cholérique du service de M. le docteur Habel.

- Je commence par l'autopsie faite par M. Rokinzki en ma présence et en la présence de M. Guyon t de beaucoup d'autres médecins.
- Le cadavre du nommé Kohlbauer, étendu sur la mable des autopsies, vingt-six heures après la mort, apar un temps sec, avait l'aspect d'un athlète qui, jeté usur le sol, fait des efforts pour se relever, tant les cextrémités sont contractées, raides: les doigts des extrémités supérieures contractés, repliés dans le creux des mains, nul amaigrissement, muscles bien dessinés, fermes et consistans. Couleur du visage d'un rouge foncé et jaune; toute la superficie du corps est de la couleur du visage, excepté les régions ascendante et descendante du colon, qui sont noires, et les côtés de la poitrine, qui présentent aussi deux plaques noires.

Toutes les veines de la peau, et les sous-cuta-

le cholèra tue en peu d'heures; rationnel, parce que le médecin non instruit par les autopaies tue malgré lui. (Note de l'auteur.) pées sont pleines d'un sang stagnant, noirite, bleuâtre, jusqu'à leurs dernières ramifications; re enfoncés; paupières ouvertes, cornée transpare flétrie, atrophiée, globe de l'œil affaissé, apti

Tête. Dure-mère injectée légèrement à l'en rieur; elle est normale à l'intérieur.

Arachnoïde fortement injectée partout. Le a veau n'est pas consistant comme chez d'aut cholériques (d'après M.Rokitansky); mais il est mal, un peu mou, non injecté: point de séral dans ses ventricules.

K

ŧ,

**#** 1

Cervelet normal.

Moelle épinière. Sa dure-mère, comme et du cerveau; sa substance est consistante vent lombes, et molle, diffluente, vers le dos; sa substan corticale paraît injectée; mais le tissu cellulai qui entoure ses membranes, et tout le capal rertébral sont engorgés, injectés; le névrilème de tous les nerfs qui partent de la moelle est rouge, injecté, aussi bien que le tissu cellulaire qui les enviloppe.

Gencives d'un aspect singulier; elles sont ar miques, de la couleur du coton blanc un peu p nâtre; le palais présente le même aspect.

Langue rouge à sa pointe et au pourtour, hanche et sale au milieu: à sa base, il y a des glants gonssées, hypertrophiées, rougeatres, blanchates, jaunâtres, noirâtres, de toutes les couleurs enfis

grade in Arbig document conjugate

illes laissent suinter une humeur blanche, puriorme, inodore, et sans saveur particulière : tous es follicules enfin qui entourent cette base sont léveloppés d'une manière étonnante.

Pharynx. Il est rouge, plein d'une éruption carlatineuse. Cette éruption est inégale. Il y a des landes et des follicules considérablement dévelopjes; il y a même des taches poiraires. Le voile du palais présente le même aspect que le pharynx.

OEsophage. Il est partout d'une couleur rouge oncée, brune, surtout vers le cardia, où cette ougeur est comme du feu. Il y a des glandes et des follicules très développés en paquets. Le cardia, hypertrophié, laisse suinter une mucosité blandatre, ou mieux du pus cholérique, semblable à la matière des vomissemens.

Abdomen. A l'ouverture de cette cavité, je pois l'épiploon qui couvre les trois-quarts des intestins, flétri, pâle, jaunâtre, amaigri, comme en partie résorbé. La portion des intestins qui reste déconverte réfléchit une couleur de feu: ma plume allait tracer le mot peritonite; mais cette couleur est encore brillante, éclatante, de rose ou de greseille rouge. En soulevant doucement l'épiploon, je ne rencontre auçune adhérence entre les intestins, aucun liquide altéré, aucune espèce de pus ni de matière albumineuse, rien cufin qui dénote une péritenite. Le paquet intestinal conserve sa

ces

des

sen

len

cet

ont

qui

 $\boldsymbol{m}_{s}$ 

fo

te

in

a١

Ţ

situation actuelle; il n'est ni affaissé ni distri

La couleur mentionnée occupe encore les tiers des intestins grêles: le reste de ces intest à leur extérieur, comme aussi la membrant terne des gros et de l'estomac, sont pâles, and ques, humides pourtant.

Estomac et tout le canal digestif dans son intiré

La cavité de l'estomac contient des gaz inode
il y a une petite quantité de liquide jaune, queux, qui est attaché à toute la membrane i
queuse. Cette membrane est parsemée de tac
bleuâtres, noirâtres, jaunes; elle est fortem
adhérente, collée, appliquée à la musculaire;
le doigt, ni l'ongle ne peuvent l'en détach
en la coupant, on la voit tellement hypert
phiée qu'elle semble cartilagineuse.

Duodénum. A mon grand regret, il m'a si impossible de le bien observer; rien poursi d'extraordinaire ne m'a frappé en passant. Intertins grêles complètement sains; un tiers de les étendue est sain comme dans l'état normal; le reste est rouge foncé, et non rosé comme la membrane externe; l'interne est pointillée, arborisé injectée, excoriée et ulcérée en plusieurs partie Les glandes du mésentère sont peu développée mais le mésentère lui-même est épaissi.

Gros intestins. Leur muqueuse macérée, inondée de mucosités et de pus cholérique; elle est aussi boursouflée, infiltrée, mamelonpée; mamelons sont pendans comme les extrémités cristaux de l'eau qui glace sur les toits, et laisnt couler, suinter du pus. Ils se détachent faciment de la membrane. Elle n'est point endurcie,
tte membrane, comme celle de l'estomac. Ils
it, dans leur totalité, l'apparence d'intestins
i sont retirés de l'eau, où on les a mis
acérer. Il y a une infinité de glandes et de
ilicules tuméfiés dans l'intérieur des gros instins; une humeur blanchâtre, cholérique,
onde leur intérieur; ils ne sont pas distendus;
u contraire ils sont flétris. Nulle part il n'y a de
natières fécales; point d'odeur cadavérique.

Poitrine. Muscles de la poitrine slasques, de ouleur de cendre; membrane laryngée légèrenent rouge, comme aussi celle de la membrane les bronches. L'extérieur des poumons noir; ils ont affaissés, aplatis, comprimés; leur parenhyme d'une couleur vive, vermeille, scarlatineuse, comme la couleur qu'on rencontre dans les soumons des pigeons et des poulets récemment ués. Cette couleur ressemble à celle du péritoine. Les vaisseaux du parenchyme coupés donnent un ang cholérique (d'un noir particulier).

Cœur. Il est flasque et vide; il se laisse déchier facilement. Artère pulmonaire, aorte, veines aves supérieure et inférieure pleines de sang cholérique.

Reins. Rétrécis, contractés, atrophies, secs.

Nerfs vague et grand sympathique. Ges es ganes ne sont pas aussi altérés que chez d'autes cholériques, selon la remarque de M. Rokitands, le tissu cellulaire qui entoure leur névrilème et k névrilème lui-même sont un peu injectés (t).

Ganglions. Ni les cervicaux, ni ceux de la poitrine, ni le solaire, chez ce cholérique, ne solaitérés, selon l'estime du même M. Rokitansky. Le tissu qui les environne est un peu injecté.

Articulations. Elles sont sèches, sans aucus goutte ni humidité de synovie.

Description de la maladis. — Le nommé Kellbauer Antoine, Autrichien de maissance, dont viens de rapporter d'abord l'autopaie exprès, is de inquante-deux ans, est placé, le 9 février, i sept heures du matin, sur le lit n. 1 du rat-de-chaussée, dans la maison n° 30. Il a été frappé du choléra la veille à minuit précis.

Symptômes. — t. Visage triste, bleis, froid; lè tres de la même couleur. La peau de tout le combleuatre, mais beaucoup plus aux extrémités.

- 2. Facultés intellectuelles bonnes, réponse justes, crainte de mousir, inquiétude extrême.
- 3. Langue froide, sèche, jaunâtre, rouge à la pointe et au pourtour; soif ardente; le malace

<sup>(1)</sup> Il faut bien noter cette circonstance : le plus formidable des chélètes est delubit, ; copendant il a son urighte ailleuse qu'à cu nerfs.

(Note de l'auteur.)

- sono sucuse difficulté ; houche sigre', point
- Weix rauque, cholésique.
- L Respiration précipitée, difficile; oppression maire à la pointine, anxiété.
- Le cour no donne point de signe de systele la diastole.
- La bas-ventre contracté, resoulé vers la cone vertébrale, insensible à toute espèse de presau mais le malade accuse des douleurs sortes si l'intérieur de la région épigastrique.
- Depuis minuit jusqu'à sept houres du mation 9, ce malade a vemi quinze fois des matières seuses, sans aucune odeur, ni saveur spéciale, s vemissemens ont cessé, dès qu'il est entré à bistal.
- ). La diarrhée date du même moment que les nissemens. Il avait été vingt fois à peu prèt à selle jusqu'à son arrivée. Ses matières sent neuses comme la décoction d'eau de rin, aven la flocons blancs. Cette diarrhée a continué ense onze heures depuis l'entrée à l'hôpital.
- 10. Extrémités tout-à-fait froides.
- 11. Les crampes sont d'une intensité extraorpaire (1) aux extrémités supérieures et aux mol-5.

Contractions tétaniques aux extrémités supé-

sparps are scienters and leaveleptois sole addition collegel parts (s

rieures (1), moins aux extrémités inférieures (2); les douleurs des parties spasmodisées sout exemves ; en touchant ces extrémités contractées, on ; réveille des douleurs terribles.

Traitement. — On ne sait rien de ce que le malade avait pris chez lui avant d'entrer à l'hôpital

- 1. Toute la superficie du corps, à son arrivé. fut frottée avec la glace; on l'enveloppa dans à linge chaud après cette opération.
- 2. Le second secours consiste dans des friction camphrées, avec la teinture de cantharides et d'e pium, aux extrémités et sur tout le corps.
- Suivent l'application d'un vésicatoire à la m que, et de sinapismes à la poitrine et aux moles
- 4. Une infusion d'une drachme d'ipécacuant dans six onces d'eau par l'épicrasis. Ce médiament n'a point produit d'effet.
  - 5. Poudre de camphre, un grain par heur.
- Répétition de l'ipécacuanha, sans su ccès pome la première fois.
- 7. Ces insuccès décident le médecin en ché, M. Habel, à administrer une infusion d'ipéce

tômes et son traitement duivent être bien médités par les praticies qui se préparent à traiter le choléra. (Note de Paris, de 10 mars.)

<sup>(1)</sup> L'autopoie en donne la raison. C'est vers le don que la moch épinière était diffuente, aquense. C'est pour cette raison que j'il voulu mettre en tête de l'histoire l'autopoie pour faire apprécier le symptômes et prendre en horreur le traitement.

<sup>(2)</sup> La moelle aux lombes n'est point détruite ; elle y est un peu esdancie. L'entopois échaire les degrés des symptèmes. ( Motar de Paris)

cuanha, d'une drachme, avec une infusion d'arnica et liqueur anod. d'Hoff. jusqu'à une dragme.

- 8. Poudre de camphre continuée (1).
- g. A neuf heures du soir, mort du malade, après dix heures de son entrée à l'hôpital et vingt-etune heures de sa maladie.

Seconde histoire de choléra recueillie à Vienne, dans le service de M. Habel, au grand-hôpital de la maison nº 30.

J'épargne à mes lecteurs cette autopsie, qui est presque la même que la précédente, et que M. Guyon publiera sans doute.

Symptômes. — Hofbauer, Français viennois, âgé de soixante-sept ans, habitant le quartier Hernals-Wies, n° 53, est entré à l'hôpital le 9 février 1832, vers huit heures du matin. Il a été saisi du choléra la veille, et a eu des selles de matières aqueuses avec des flocons blanchatres. Il a vomi seize fois depuis le soir jusqu'au matin, et a eu onze selles cholériques.

L'oppression de la poitrine n'est pas aussi prononcée; néanmoins il y a chez lui respiration difficile, anxiété, pouls nul, peau de tout le corps blanche, froid des extrémités excessif, soif vive, point de crampes.

<sup>(1)</sup> Cette manière de traiter le choléra révolte! C'est un crime de lèce-humanité.

(Note de Paris par l'autsur.)

La tête libre et sans aueuns douleur ; faculi intellectuelles bonnes.

Voix cholérique-

Bas-ventre insensible à la pression; mais des leurs spontanées accusées par le malade.

Traitement par M. Habel. — 1. Un releve universel (expression des professeurs) par a émétique, au moyen d'une infusion d'une drachm d'ipécacuanha dans six onces d'eau.

2. On a d'abord frictionné le corps avec l'a glaciale, avec la teinture de cantharides et a liniment camphré; ensuite on a enveloppé le malade dans du linge chaud, etc.

Il vomit deux fois, après l'administration de vomitif, des matières bilieuses en quantité de des livres. Après ce succès, on discontinue le midirment. Les selles et le vomissement cessent

Le malade, dit-on, est mieux (1); il est dichie guéri du choléra à cause de la cessation des jonissemens: et de la diarrhée. La chaleur revient le couleur de la peau s'améliore; le pouls repant; la soif diminue. Alors, ayant obtenu tous ces hourésultats, le médecin prescrit: Infusion de valéries et de camphre. Il reste de la faiblesse, il faut à leper, autrement le malade pourrait mourir (a).

<sup>(1)</sup> M. le docteur Guyon le croyait aussi : moi, j'observais la gastir entérite qui déployait ses ravages. (Note de l'auteur.)

<sup>(</sup>a) Il aurait pu guerir, si on l'eut soumis aux adout faint de la appliquant quelques annélidés à l'épigastre. Voils tout!

symptôme cholérique; mais il a, prétend-on, une fièvre asthénique; en conséquence, il est envoyé dans la salle des fiévreux, où il meurt après quelques heures, non point du choléra, mais d'une fièvre.

Troisième histoire recueillie dans le même service.

Une femme, agée de soixante-huit ans, nommée Saellener Barbara, habitant rue Margavetken, n° 84, tombe malade du choléra, le 14 février, dans la matinée, à sept houres.

Le vomissement et la diarrhée commencent à la fois. Yeux non excavés, mais languissans; paupières fermées, en état de collapsus; la malade les ouvre pour voir les personnes qui lui adressent des questions; globe de l'œii non injecté; cornée transparente, vitrée; pupille très sensible à la lumière; h malade ferme les paupières, et s'assoupit sitôt qu'en cesse de lui adresser la parole; réponses justes ; visage triste, grippé, pale en partie, ailleurs jaune, quelques points rouges et peu foncés t ce visage n'est point encore affaisse. Couleur de tout le curps encore naturelle dans la matinée, encepté les mains et les pieds où la peau est bleue, brune; front chaud; vienge et langue froids; extrémités froides. Horreur pour l'eaus espendant la malade avale les médicamens.

Yers mid , auxiete extreme, respiration alteres,

soupirs; elle se débat, elle s'assoupit de ten à autre.

Poitrine chaude, cœur insensible, épigastre bas-ventre très chauds; extrémités inférieures supérieures contractées, sans crampes. Il est et traordinaire, même incroyable, que cette femula au milieu de tant de symptômes mortifères, conserve encore le jugement et la mémoire. Con elle qui me dicte, en présence de son mari, sonom, le quartier de son habitation et le nume de sa demeure, avec une parfaite exactitude.

Traitement, par M. Hebel. — 1. Sinapismes il nuque, à la poitrine, aux pieds et aux mollets.

- 2. Frictions, comme les autres.
- 3. Ipécacuanha, comme de coutume. Elle vomi deux fois des matières bilieuses, se lon le dé sir des médecins qui lui donnent leurs sein. MM. Habel et Kæsller. La diarrhée et les missemens cessent après ce succès (1).
- 4. Ensuite, on lui administre, pour remettre so forces, une infusion faite avec une livre et demi d'arnica et de mélisse, la liqueur anodyne d'Hofman, et une infusion de cannelle.

Vers le soir, malgré l'emploi de ces remèdes le roïques, elle meurt, onze heures après son entra à l'hôpital, et trente-quatre heures après l'invasion de sa maladie.

<sup>(1)</sup> Ces médecins perdent la tête de joie lorsqu'ils voient que le vémitif fait rendre des matières bilieuses abondantes. Ils expient que h

son autopsie est semblable à celles de Vienne, se se peu de chose près. M. Guyon la donnera:

aurais même terminé! Mais je sens le besoin rapporter encore quelque chose d'utile pour les terminés. Je vais raconter quatre histoires de choiques de Vienne, traités par les médecins de la Oirour impériale d'Autriche.

le : Mère, frère, femme et fille d'Œconomos (1).

A Vienne, rue Alter-Fleisch-Markt, n° 689.

Economos, grec d'origine, et prêtre d'office ecclé
siastique, le plus bel homme et le plus éloquent
des orateurs modernes de ce pays d'infortune, fut

professeur de rhétorique et de belles - lettres au
gymnasc de Smyrne, avant la noble lutte des Hel
lènes. Il est, depuis la guerre, auprès de l'empereur

des Russies, qui accueille, fanime et encourage
tout Grec qui s'approche de son empire. La famille

de cet infortuné demeurait à Vienne, sous la pro
tection de son frère Stephanos.

La mère, âgée de soixante-neuf ans, toujours bien portante, souffre depuis trois jours de petites diarrhées, qui de temps à autre, l'importunaient

victime va échapper. Moi, j'ai cru toujours le contraire! chacun a ses raisons, bonnes ou mauvaises!!! (Note de l'auteur.)

<sup>(1)</sup> Ces cholériques sont remarquables par leurs maiheurs et leur position sociale. Tout médecin qui passe par Vienne s'empresse de ecueillir les documens cholérique s qui leur sont relatifs. (Notede l'ant.)

depuis nombre d'années; elle continue à many comme à l'ordinaire; elle donne encore ses soin à la cuisinière dans la matinée du 14 (1) so tembre, 1831; elle se sent un peu incommon et reste sur son canapé, concentrée et triste; d est saisie par des selles cholériques vers midi,

Le médecin aulique arrive et lui administre le pécacuanha, le thé, le camphre, etc. Elle a quelques vomissemens cholériques. Ses selles de viennent blanches et floconneuses; c'est alors, e lou un proverbe grec, que la pauvre vieille devir comme un sac qu'on a vidé de sa farine! elle n'es plus qu'un squelette vivant.

Les frictions continuelles et les boissons brâlates n'ont pas pu diminuer le froid des extrémités. A deux heures de l'après-midi, la peau devient le vide, surtout aux extrémités: il n'y a point de crampes ni de contractions spasmodiques; pouls perdu, refroidissement des extrémités. Tous le symptômes cholériques lui surviennent plus ou moins forts. Elle meurt à neuf heures du soir, le 14, c'est-à-dire onze heures après avoir eu de selles cholériques, et quatre jours après le commencement de la maladie.

Le frère Stéphanos. C'était le plus érudit de médacins grecs; il avait fait ses études à Vienne.

<sup>(1)</sup> J'ai quelque douts sur cette dete ; see notes ne m'an éclejent par assezi néu moins le mai n'est pas grand i Les histoires sont antiquit more enle suille:

(Note de l'astique)

La avait exerce à Smyrne. Je l'ai vu lors de mon passage par Vienne, au mois d'août, assez bien Sortant. Taille moyenne, visage rouge foncé, pommettes rosées, yeux noirs, visage et front Egreos, belle tête, jugement excellent, rempli de bienveillance, mais manquant de l'organe du Bourage, d'après le savant Gall, ce qui fut justifié parfaitement; Pléthorique, agé de 45 ans; 1 4 vomissait souvent et facilement : c'était sa maladie ordinaire. Il se nourrissait modérément, fourtout depuis l'approche du choléra. Il a diné légèrement le 14 4 midi. Quoique craintif, il se sentait bien portant. Cependant quelques selles Manides l'inquiétaient depuis quelques jours (il les négligeait epmme tout le monde que j'ai Sonnu, et comme moi-même), et avaient commencé deux heures après la mort de sa mère, c'està-dire vers once heures du soir. Comme elle, le 14 septembre, après avoir pris son casé au lait, Il se sent mal: inquiétude au ventre, coliques légères, selles liquides fécales; la peur s'empare de lui ; douleurs à la région épigastrique. Les selles deviennent cholériques, fréquentes; les vomissemens suttien next.

Il prend de suite l'ipécacuanha en substance, et vomit beaucoup de matières de toute espèce. Prictions à outrance pour produire des success; élies lui surviennent, mais froides. Bouteilles, Briques et condres brillantes, tout est employs.

adie

diar:

étail

saig

tem.

méd

l in

bo

qυ

vé.

gu

L

Les extrémités en sont brûlées; mais elles tent froides; le pouls disparaît; point de cramil prend le camphre continuellement, le mus, castoréum, etc., que l'estomac rejette.

Neuf heures après l'invasion du choléra, médecin aulique, M..., arrive chest ordonne douze sangsues à l'épigastre, sans in rompre les stimulans. Valériane, camphre, apentaire, arnica; l'eau froide lui est défen expressément par les médecins, comme aux tres cholériques de cette malheureuse famille sangsues donnent peu de sang.

Soif ardente, excessive; les entrailles rongées douleurs et comme dévorées par une flamme, se les expressions de la personne qui me raconte maladie. Voix tout-à-fait cholérique; il parle difficilement; intelligence bonne; il arrange, même aux derniers momens de son existence, un diffaires de famille; et donne des conseils à con qui vont survivre.

Crampes très légères dans l'après-midi du il le visage se cave, se crispe; le ventre s'affaisse s'atrophie; les yeux fuient au fond de l'orbite le pauvre médecin ayant encore le jugement ferme l'âme pure et un vif attachement pour ses neveux fait des efforts pour leur expliquér quelques passage de son testament, monument de bonté et de vertu; mais la voix l'abandonne et il expire vingt heures après le commencement de la ma-

, et quatre jours depuis l'apparition de la hée négligée (1).

pâle (2) habituellement, et avait les gencives antes. Elle est frappée de choléra le 15 septre. Mêmes symptômes à peu près, mêmes ecins, même traitement, sans saignée générale cale, et sans boissons froides, mais toujours llantes. Les vomitifs, les stimulans, les tonis, les corroborans, les antispasmodiques, les catoires et les sinapismes, etc., lui sont prodi-

ne différence seulement se présente chez elle: que son choléra se transforme en fièvre ners. typhoïde typhus. Elle meurt le 17 du même

a petite fille. Cette infortunée orpheline reste i-vivante, entourée de cadavres, affreux spece qui éteint sa grande sensibilité et la rend indifnte! Fatiguée par ses études profondes du latin, grec ancien, de l'allemand, du français, etc., achement qu'elle avait pour tous les membres a famille l'avait tellement aveuglée qu'elle les nait encore ayant la diarrhée cholérique; elle

Malbeur aux diarrhéiques! j'aurais été, moi aussi, victime de la hée, si le sort m'avait entouré de médecins auliques! Mon méà Tarnow était un pauvre et ignorant juif! Il entendait raison!!! (Note de l'auteur.)

J'ai visité cette intéressante famille lors de mon passage par Vienne de d'août 1831, une vingtaine de jours avant sa catastrophe!

(Note de l'auteur.)

bonne

euren:

**ge**anti **do** la i

THES I

**the** se

Dŧ

qui a

**je**un

galli

nua

3 US

Δn

boi

 $q_{u}$ 

16

d

n

pe s'alite que le 16 de même mais, des je apres l'invasion de la diarrhée (1).

Anther (cest son mon, com, flem) with alle sourcest et vanit des manieurs chaliques courage ne l'abandanne point, et son it grace hit suggest des pensons manurantes!! et at-teinte pius on moins de tous les sympte cho lériques : langue rougatise (a), maint des autres aussi, soil devorante, chaleur inamparti incrudie (b) dit-cile, dans l'intérieur de l'ventre, qui se propage jusqu'à la moitié de the toujours dans l'interieur, repeto-t-cile. Elle ut toute chose douce qu'elle avale.

Les mêmes medecias auliques lui profip (point de saignee ni generale ni locale) les us tifs, le the bruiant, le muse, le cample à sespentaire, le valeriane, etc., etc.; soit stimulans, les antispasmediques, les que tiques, etc., etc... l'eau fraiche lui est refunéspa

(a) Tente este familie discrizique samit pa gratule di sibil sante les produmentée en mainièr par si on l'olt trainige occasionité des que le chalem et cointe. l'ignace si la mère amit la discritique totas se me l'approment pas. ("Sate de l'article

(2) Anthée échappée au carrage général une raceante son histoir celle de ses malhoureux parens mient que le mailleur des natepolit C'est de tels modecies et des antapairs de Vissane que j'ai appil mature de chaléss. Le traitement qu'il faut employer en désault.

<sup>©</sup> Cet incendie, je l'orais, je le sentais pandont une amplelle (\*) Mypequatre. Puint de milichen mai; l'entenne mistaile puint publisé chalier.

(Note de l'auton)

mes médecins de la cour; mais la compatissante ne, qui l'aime, et le frère, qui la chérit, lui prosent de l'eau froide et des citrons en grande ntité, citrons qu'elle dévore (c'est l'expression peune personne...) elle est sauvée! (2) Quels jours avant de tomber malade du choléra, se sentait un bien-être inexprimable.

### Queques essais de ma pratique à Vienno.

Pember à Vienne, je voyageai avec M. Pérelli, allait hériter de son père à Naples, avec un autre 1e homme, dont j'oublie le nom, habile peintre icien qui se rend à Rome pour étudier les monens des beaux arts, et aussi avec deux officiers service de l'Autriche, l'un Gallicien et l'autre glais. Ces quatre compagnons ont commencé à re, chemin faisant, de l'eau-de-vie en plus grande ntité que l'eau. Ils en buvaient jour et nuit sans iche. Je parvins à en détourner seulement les ax premiers; mais les militaires tenaient fer-. L'un de ces derniers, M. Parnel, est saisi, le atrième jour de notre voyage, d'un vomissement n cholérique, d'une bronchite et d'une épista-LI continuait, malgré cela, à manger et à boire · temps à autre, mais sans goût.

Pavlosky habite l'hôtel Ignatz Wagner, bürger d Kirschner, lagiert auf dern Graben mit seinem melbe, n° 1133, im Prachnerischen Hause.

Ce charmant jeune homme, âgé de vingt-six &

vingt-sept ans, capitaine au a' régiment des de seurs, venu à Vienne pour des affaires de famil est le quatrième de mes camarades de voyage m'aimait et avait des égards particuliers m moi. Il venait d'essuyer une sièvre nerveux Gallicie. Arrivé à Vienne, il commet nombre d'en Le 11 février, il m'appelle chez lui, à dix heurs matin: il a la diarrhée cholérique depuis deux res après minuit. Il se garde bien d'aller à l'u tal, par une répugnance invincible pour cet 2 Les selles sont abondantes, mais sans efforts; le pogastre douloureux et un peu sensible à la mi sion; point d'urine, tête tranquille, yeux et vis en bon état, langue pâle, soif modérée. cholérique; il avale facilement; point de doule à la gorge; pharnyx rouge (1); cœur frémisse pouls petit, point de fréquence ; les extrémités sul encore assez chaudes. Je lui ordonne un litement d'huile d'amandes douces avec trente goutte de laudanum, le repos au lit bien chaud etavede couvertures entourées de bouteilles d'eau boul lante, de l'eau sucrée au citron, et rien de plus.

Deux heures plus tard (2) je reviens. Mon malat vomit des matières cholériques, va à la selle s rend des matières caractéristiques de la maladie

<sup>(1)</sup> Les autopsies m'ont donné l'éveil!!!

<sup>(2)</sup> Quelle faute! je ne devais pas perdre deux heures, qui peures coûter la vie à un cholérique! C'est l'unique maladie qu n'admet pa d'empsetation.

- sest entrémement fatigué: point de pouls; exiséeltés froides yeux enfoncés : tête douloureuse, eninsidement bon, soif très vive, ardeur dans l'esdimac et dans teut le bas-ventre, qui est asses
  limited point de cyanose, point de crampes, point
  entrections spasmodiques.
- Préscription. Sur le cartilage thyroïde et auwour pharynx, trente sangsues; cataplasmes émollières laudanisés après leur chute.
- 2. Sur l'épigastre et vers l'hypochondre droit luarante autres sangsues; même application de le ataplasmes après leur chute des sangsues.
- ← 3. A l'anus aussi quinze.

  ∴
- Fomentations émollientes chaudes et containnelles sur tout l'abdomen.
- E | 16. De l'eau gommée, acidulée avec le sirop de tracitron, et quatre gouttes d'eau de sleurs d'oranger dans chaque verrée; boire continuellement, mais par petites cuillerées.
- d. 6. Bouteilles d'eau bouillante sous les couvertures; chambre chaude; croisées entr'ouvertes d'continuellement, dans la journée.
- Après la chute des sangsues et l'application des cataplasmes laudanisés, une amélioration sensible
- commence; tous les symptômes cholériques diminuent petit à petit, et disparaissent. Je sonde le malade; il rend assez d'urine; la chalcur reparaît sur tout le corps, le pouls revient; il est même un peu fréquent; mais, vers le soir du 11, des contractions

fortesse remarquent aux extrémités inférènce des crampes si douloureuses aux mallets qui piration est empéchée; le cœur de nouves lysé, point d'urine; (je cathétérise pour la m fuis le malade); cataplasmes aux le puhint lombes. Les extrémités superioures sont tranques mais les spasmes des inférieures confinent reláche.

- 7. Vingt-cinq sangsues depuis le actus qu'au milieu des lombes.
- 8. Cataplasmes bien chauds et fortements nisés après la clute des sangsues.

theat:

trouv:

· (2) 1

ja u Min

Les crampes diminuent; les contractions ques persistent, à un moindre degré cepends qu'au 12 à midi, sans danger; c'est des qu'elles commencent à diminuor plus a ment d'intensité.

Depuis lors, tout va mieux. Le visage minitout le reste s'améliore lentement. Il reste fréquence du pouls, de la soif, de l'inapple de la chaleur fébrile à l'épigastre. Diète, se tations, limonade légère, glacée et un prematisée, à cause de petites nauséea qui paraissent de temps à autre. Point de von mens, point de diarrhée cholérique;

Les 33 et 14 le mieux va croissant. Le mé convalescence est confirmée; le malade pe décoction de riz acidulée, puis du bouillen vau, etc. Je possède encore une cure assez remarquable. Vienne: mais des motifs particuliers m'en démandent la publication. Je la puis lire aux praticiens mispurraient le désirer (1).

Braunau, ville de l'empire, en face d'Ulm, prencontre le médecin d'un régiment autrichien, Barg. Madame la comtesse de Fromberg-Montoy et sa fille m'ont parlé les premières, dans pour voyage de Vienne, des succès que ce mélecin avait obtenus contre le choléra en Hongrie; les m'ont dit de plus qu'il était muni des cer-ificats les plus honorables. Arrivé à la susdite îlle, où j'avais entendu dire que ce médecin se rouvait, je me rends chez lui, le 20 février 1831

<sup>(</sup>a) J'omets de sagnorter aussi la guérison d'une seixantaine de persames avant qu'elles fussent atteintes des nuances cholériques bien éveloppées, toujours sous une atmosphère cholérique. Je suis au sunbre. Les moyens que j'ai employés sont simples : diète, repos, bitime , can de sis acidulée , riz à l'eau et au citron pour toute nousiture. Un cataplesme sinapisé sur l'hypogastre a coupé quelquesois des liarrhèes qui menaçaient de devenir choliriques. Par le même moyen, 'A strapt ché des namées de prendre un caractère grave, en l'applique at aux l'épignetre. L'éau de laitue et quelques amers m'ont rendu des rvices. J'ai vu un village entier se préserver du cholera par les amers. peand une personne tant soit peu troublée du ventre se sentait de Inquiétude dans le bas-ventre, elle courait ches le seigneur (M. Moosaze, en Boucourine), qui lui donnait un petit verre d'esu-deie rendue amère par l'absynthe. Mais ce sont les petites applications e sangsues à l'épigastre, à l'hypogastre et à l'anus qui m'ont réassi le ijeux, avec un régime sévère. Je les ai appliquées au nombre de rois à quinze. L'huile d'amandes douces par la bouche et en lavement n'a paru repssir dans cette période. Elle est sens inconvénient quand se trouble du ventre est récent. (Note de l'auteur

dans la soirée, accompagné de mon ami l'officier polonais. M. Barg me donne les renseignemens suivans sur le choléra.

Il l'a traité d'abord en Moravie, puis en Hongrie, aux environs de Vessely, Hobus, Hrudisch, gouvernement de Bruen, pays bas, marécageux, humide, ayant beaucoup de fruits. (Ses certificats, tous authentiques, constatent qu'il a traité 517 cholériques, dont il a guéri 316; c'est le seul médecin, de tous ceux que j'ai rencontrés qui ait sauvé plus de la moitié des cholériques.)

Autopsies faites par M. Barg(1), d'après sa déclaration écrite et signée.

En général, dure-mère collée au crâne, piemère brunâtre, ses vaisseaux pleins de sang noir; gencives gonflées, légèrement noires; pointe de la langue sèche, livide, foncée, au pourtour bleue, son milieu jaune sale, sa base sèche, rougeâtre foncé; pharynx contracté, serré, aussi de couleur foncée; l'œsophage a ses vaisseaux noirs; il est sec, rouge, foncé; le péritoine contracté; l'intérieur des intestins d'une couleur jaune rougeâtre, foncée en partie; l'intérieur de l'estomac, vers le cardia, contracté; sa membrane muqueuse présentait des plaques de couleur brune, noirâtre (2) en partie, et

<sup>(1)</sup> G'est l'unique, de tous ceux que j'ai rencontrés, qui ait un peu les yeux dessillés. (Note de l'Auteur.)

<sup>(2)</sup> C'est l'effet de l'inflammation, m'a-t-il ajouté, et surtout de l'inflammation chronique.

(Note de l'Auteur.)

surtout au cardia et au pylore, de préférence chez iles buveurs de profession, et chez tous ceux qui menaient une vie déréglée; cette membrane se dé-.tachait souvent en lambeaux. Le duodénum présentait des excoriations; le jéjunum et l'iléum edonnaient des signes d'inflammation, des excoriattions:rouges, foncées (1). Le cœcum a sa membrane interne contractée, brune, foncée; dans les gros intestins partout des taches de la même cou-Leur; le foie, à l'extérieur, rougeatre, foncé; son parenchyme et ses vaisseaux pleins de sang noir, comme le charbon, ou comme l'encre; il oppose ede la résistance à la section; bile en grande quan-:tité dans la vésicule, jaunâtre, noirâtre; reins noirs, consistans; vessie contractée, sans urine; -sa. cavité très petite; membrane muqueuse du pharynx, rouge, excoriée (1), sèche; la membrane bronchique d'une couleur rouge foncée; l'extérieur des poumons noir; leur parenchyme rempli de sang cholérique; le péricarde contient de la séro-. sité trouble; la substance du cœur dure, remplie de sang noir; l'anus serré, contracté, spasmodisé; .la membrane du rectum enflammée (2).

.::

<sup>...(1)</sup> Si je l'avais trouvée excoriée, si les autres médecins avaient remarqué la même modification, l'explication sur la voix cholérique serait mieux accueillie. (Note de l'auteur.)

<sup>(2)</sup> C'est une observation bien dissérente des précédente.
(Nate de l'auteur.)

commoncement, — M. Barg mettait ses maladed, al commoncement, dans un lit chaud; il applique des briques chaudes à la plants des pleis, aux jambes, entre les cuisses, et surtout de bouteilles pleines d'eau bouillante; de très fois sinapismes chauds sur tout le bas ventre, e même jusqu'à la poitrine. Parput où il y avit des congestions il appliquait des sangsues, compeur l'épigastre, sur le vœur et sur les apophysis mastoides. Surtout, ajoute-t-il, j'employais le cangsues s'il y avait des inflammations locales.

Chen les sujets pléthoriques il faisait usage de suignées générales. Il m'a affirmé, en la présence de M. Miracky, qu'il appliquait des sangaues i quatre cholériques sur dix, et qu'aucun de ces cho-lériques n'était mort. Frictions chez tons, avec le spiritus camphoratus.

Quand le vomissement était fort, il administrait l'ipécacuanha en poudre, depuis quinze grains jusqu'à un scrupule. C'était pour faire vomir la bile (1) et sortir les alimens non encore digérés qu'il emploiyait ce moyen. Il administrait aussi l'ipécacuanha, uni à la magnésie et à l'huile de camomille (pour faire cesser les crampes de l'estomac, dit-il). L'émétique était aussi donné aux malades traités

<sup>(1)</sup> Cette méthode vient du docteur Fabini, de Peste. C'est le même qui a fait le carnage dont j'ai parlé, à Vienne, dans la famille d'Œco-nomes.

(Note de l'auteur.)

par les sangsues (1), pour les mêmes raisons. Pendant que les malades prenaient le vomitif, il leur faisait boire un thé ainsi composé:

7 Flor. camomil. rom.

Erb. melis.

Erb. menth. crisp. uniusquisque. p. j.

Une tasse bien chaude toutes les demi-heures.

Lorsqu'il y avait des crampes fortes et répétées, sans vomissement, mais avec diarrhée seulement, il donnait:

7 Olej amygdal, recens.

Pulv. gum. arab.

Aq. laur. cer. uniusquisque 3j Gum. kino. gr. iy

Aq. melis.

Mis. fiat. p. ar. emul.

A chaque heure, la poudre suivante

2 Pulv.. — castor. optim.

Opium pur. gr. Oleosacch. menth. crisp. 3
Mis. in dos., n° 8.

Pour ceux qui ne pouvaient supporter cette poudre, il leur administrait la suivante;

Puly. Dower 9j Olsosecch. macii, ij Mis. rid., n° 4.

(4) Chiefe gran see oursegel inch les sangues l'emportaient sur le poison. (Nots de l'autorn) Pour toute boisson, il ne permettait à ses malades que l'émulsion citée; mais, lorsqu'on le forçait, il donnait des petites cuillerées d'eau froide.

Signes précurseurs du choléra, par le même M. Barg.

Faiblesse, anxiété, lassitude, sensation de froid dans l'intérieur, comme si le malade était aspergé d'eau froide; douleurs dans le creux de l'estomac, et un feu qui s'y allume; bourdonnement dans le bas-ventre.

Symptômes cholériques, par le même.

Les symptômes précurseurs sont suivis d'une anxiété vive. Le malade se jette sur son lit; yeux fatigués, vitreux, sombres; figure excavée, resserrée; les os des pommettes proéminens; les ailes du nez contractées, rapprochées l'une de l'autre, comme saupoudrées; lèvres bleues; langue sèche, sale, jaunâtre et pointue; gencives de couleur de fumier, légèrement saignantes; crampés aux mains, aux jambes; les articulations des orteils et des doigts serrées; voix sui generis, cholé-

<sup>(1)</sup> Point du tout! c'est la déscuidation, ou déscuygénation du sang.
ou la carponisation qui l'engendre. (Note de l'auteur.)

est la stagnation du sang qui est la cause de ce hénomène (1). L'urine cesse de couler; les maères vomies sont comme le petit lait, sans odeur i saveur; tétanos quelquefois au premier, au second et au troisième stades, qui faisait périr sur-lehamp (1); diarrhée de la même nature que les omissemens, sans odeur ni sans saveur.

## Épizootie, par le même.

Dans le même pays où il a exercé la médecine contre le choléra, il y a eu une épizootie mortifère ur les bêtes à cornes, à la suite d'une inondation. Les eaux sont descendues des montagnes de Schonberg, du village Moraca. L'inondation fut suivie le cette épizootie, qui à son tour le fut de choléra. Au mois d'août, a commencé la première, sans sévir contre l'espèce humaine, et le choléra, au mois de septembre 1831, sans atteindre les animaux. L'épizootie était contagieuse; mais le choléra ne l'était nullement.

. Symptômes de l'épizootie. L'animal attaqué de cette maladie était saisi tout-à-coup de tristesse et d'immobilité. Ces deux symptômes précur-

<sup>(2)</sup> Il fallait être conséquent l'apoplexie de la moelle épinière produisait ce tétanos : il fallait l'attaquer par de nombreuses sangsues le long des apophyses épineuses, mais surtout dégager le bas-ventre par le même moyen.

(Note de l'auteur.)

dre dans la perturbation que l'espèce humané prouve par le choléra. Cette membrane perd su timbre quelques jours, quelques heures avant que le choléra atteigne une personne. Cette altération est-elle seulement nerveuse dans cet organe, a s'étend-elle sur toute la muqueuse des bronches' que puis me prononcer là-dessus; les autopse m'ont peu éclairé à cet égard. Je n'ose me plus dire si ce timbre de la voix est symptonique; mais je puis affirmer que les environs d'arynx sont affectés horriblement dans la pla grande partie des cas, ainsi que le pharynx, les tous silles, l'œsophage et tout le tissu cellulaire que environne ces parties.

Le cerveau proprement dit n'est pas alter au commencement de la maladie (toujour facultés intellectuelles intactes), ou il l'est très peu, et cela secondairement, et par compression mécanique, ou micux, par obstacle au cours du sang dans le poumon; il exécute ses fonctions jusqu'à ce que tout le reste de l'organisme meure, et le prolongement rachidien agit même encore quelque temps après cette mort, comme le prouve la rétraction des doigts, etc.

Le système ganglionnaire nerveux est-il affecté le premier, avant que les symptômes formidables du choléra éclatent? le nerf vague et le grand sympathique se ressentent-ils, les premiers, de l'impression atmosphérique? Je n'ai au-

curre donnée pour répondre à cette question; le fait est que tout le système ganglionnaire, tous les nerfs sont généralement et plus ou moins altérés chez les cholériques, le tissu cellulaire surtout qui les environne, et le nevrilème, mais non pas toujours. L'ai rencontré des cas de choléra d'une gravité étonpante, sans aucune altération de ces ners et des ganglions nerveux. Cependant, en admettant qu'ils le soient toujours, il faudrait rechercher si, dans d'autres maladies mortelles du pharynx, de l'œsophage, des organes de la poitrine, du has-ventre, dans les typhus, dans la sièvre jaune, dans la peste, etc., ils ne seraient pas altérés comme dans le choléra. Ces ganglions et ces perfs n'ont point de signes qui nous montrent, avant la mort, la même altération, ou quelque autre analogue; par conséquent je ne puis, je n'ose affirmer si l'atmosphère cholérique les prédispose les premiers au choléra, comme elle prédispose la peau et le larynx, ou s'ils s'altèrent par la suite et sympathiquement.

Il est inutile d'examiner successivement tous les organes et toutes les parties du corps humain qui les premiers subissent l'influence de l'air pour tomber malades cholériquement; car la respiration est souvent dans sa pleine activité, même quelques instans avant que le choléra éclate. Le cœur bat et la circulation est active quelques minutes avant l'invasion de la maladie. Le système musculaire ekécute les mouvement dans la chane, dans travail du sol, dans les opérations de toute a père, dans les exercices les plus compliqués à les plus difficiles, dans les rapprechances de les plus difficiles, dans les rapprechances de sexes, quelques quarts d'heure avant que l'homes soit frappé; mais il n'en est pas ainsi de l'estomac et des intestins; car il y a, arémo til long-temps avant que la maladie se décian des nausées, des plénitudes, des inappitatement ou un appétit insolite, des ardeurs, dans prosès, des soifs, des douleurs passagement de indigestions sous mille formes s tout cela un digne de remarque sous une atmosphére cholérique.

Les intestins sont souvent affectés pur des constipations, par des borborygmes, des bruits, des contractions, sous la même disposition atmes sphérique.

Les gros intestins surtout sont sujets à des poliques légères, passagères, et à de petites diarrhéss, avant que le cholera fasse son irruption définities

#### Causes occasionelles du choldra.

Il est tout-à-fait impossible d'assigner au cheléra des causes occasionelles fixes, invariables elles sont même très souvent de nature oppesée; car le choléra éclate après qu'on a pris un verre d'eau froide tout aussi bien qu'après aver un verre d'eau chaude; une bonne neule le détermine comme une mauvaise; le froid la chaleur, chacun à son tour, l'engendrent; la le et la tristesse l'amènent également.

Je l'ai vu éclater, après avoir mangé le matin, à un, du raisin, après une vive dispute, après avoir in un verre d'eau-de-vie, une tasse de lait, du fé, du thé, etc.; je l'ai vu assaillir des cufans une jaute après qu'ils avaient quitté le sois de leur ourrice, etc.

Luc dame, en lisant un journal, tombe saisié de braissemens cholériques : elle succombe (11). Lo urnal décrivait les ratages du cholera à Péters Lourg. Un grand-hoyard de Jassy rencontre le cerueil de son secrétaire mort du cholora : il est meint de la maladie à l'instant même. L'ingestion L'ano poire, d'une pêche, d'une prune, de quele mes cerises, de confitures, d'omelettes, a susti pur provoquer le choléra. La pauvreté est sa passe occasionelle la plus puissante. Une propenade sans calegon, une grande contention L'asprit, un petit excès de table, et, chose à motet, e coît lui-même, sont suivis souvent du choléme mortel. Je possède une grande masse d'anecdotes par cette matière, et beaucoup de pareilles remans mais je crains de fatiguer mes lecteurs sans Afrir un secours vraiment préservatif au public.

<sup>(1)</sup> Cela n'arrive que dans les pays où règne une atmosphère choèrique (Note de l'auteur.)

car il est impossible de déterminer juste à quois tenir pour échapper au choléra, si ce n'est à me traitement préservatif : celui qui voudra s'imposer les légères privations qu'il conseille, sera de nitivement garanti de cette maladie meurtrière.

Le pauvre, a-t-on dit, est destiné à êtit proie du choléra.... J'ai rencontré, moi, en la grie, en Moldavie, en Gallicie, en Autriche, de perbes châteaux qui ne sont plus habités que des gardiens!!!

Dernièrement encore, dans la ville de Vient ce fléau a commencé par les grands-seignent qui se croyaient invulnérables (1).

- Quels organes sont les premiers influencés l'atmosphère cholérique?

Je crois que c'est la peau qui, la première, ne coit la modification de l'atmosphère; mais, alient de la conserver, elle la renvoie à la membrane interne du canal digestif; du moins, c'est dans ne canal que les désordres cholériques commencent La peau présente, avant le choléra, une inertie, ne changement dans sa fonction; elle n'est point ne flammée, ni couverte d'éruptions d'aucune espèce Elle est seulement molle, flasque, pâle, refroid halitueuse, en un mot, elle ne décompose pla normalement l'oxigène, par conséquent, sa calir rification diminue, de même que sa sécrétion de la consequent de même que sa sécrétion de même que sa sécrétion de la consequent de même que sa sécrétion de même que sa sécrétion de la consequent de même que sa sécrétion de la consequence de même que sa sécrétion de la consequence de la cons

<sup>- (1)</sup> Seigneurs 1 prenez-y garde! soignez la pauvreté!
(Note de l'auteur.)

transpiration insensible sous forme de vapeur : alors tout est refoulé ailleurs (1).

La muqueuse des bronches ne montre aucun effet morbide, si ce n'est l'altération du timbre de la voix: et cette altération augmente à mesure que l'oxigénation diminue; mais elle est bien peu sensible au commencement, et n'est reconnue, dès son abord, que par un médecin familiarisé avec le choléra.

Les gros intestins sont en général la première partie du canal digestif qui se met en désordre, par une diarrhée, aussitôt que le choléra éclate.

L'estomac est la seconde partie qui se révolte, par des vomissemens: si j'avais pu ouvrir un cholérique dès la première selle, ou dès le premier vomissement, j'aurais pu déterminer la nature de l'altération primitive que ces deux organes pré sentent dans leur intérieur; mais, puisque cela m'était impossible, je vais tâcher de le découvrir par les autopsies faites quelques heures après la mort, par quelques uns des symptômes que ces organes présentent avant l'irruption, ou après que la maladie a éclaté, et enfin par le traitement.

Membrane muqueuse de l'estomac. — Les autop-

<sup>(1)</sup> Il y aurait à déterminer si cette inertie de la peau n'est pas l'effet de l'irritation naissante de la membrane muqueuse du canal digestif, comme cela s'observe dans heaucoup d'autres cas. (Note du professeur Broussais.)

toujours ensiammée. M. Kæsller déclare engogée la membrane muqueuse de l'estomac et celle de intestins; mais il assirme avoir trouvé cette de nière ensiammée dans quelques circonstances.

Le docteur Rokitansky nie formellement listammation dans le choléra, et il admet la composition du sang.

M. Habel n'est point d'opinion qu'il y aité l'inflammation.

M. le professeur Serres, le proto-médico Lemberg, M. N., et plusieurs autres confidue j'ai rencontrés dans mon voyage, n'admetta point l'inflammation dans la maladie qui no occupe.

Ceux qui ont guéri le plus de cholériques park moyen des saignées locales (1), MM. Hilacis a Barg, croient que, chez les cholériques, il peris avoir de l'inflammation, tant aiguë que chrospe Je ne puis me prononcer là-dessus avec assumes, avant d'avoir discuté quelques uns des symptoms secondaires du choléra.

pères, avant l'invasion de la maladie, et si continuelles, si terribles, après, dans l'intérieur canal digestif, pourraient être considérées commerveuses, si elles s'arrêtaient sans avoir tué de milliers d'individus, sans durer si long-temps

<sup>(1)</sup> Ils auraient obtenu des succès plus éclatans s'ils avaistes ployé plus franchement ce moyen. (Note de l'aussi)

enfin sans faire vomir et aller à la selle si souvent. Les névropathiques ne sont jamais visités par de pareils hôtes. Ces douleurs sont donc d'une autre nature.

Ardeurs. Presque tous les cholériques sentent une ardente chaleur, un incendie quelquesois dans l'intérieur du canal digestif, et souvent jusqu'à la moitié de la poitrine, pendant plusieurs jours et continuellement. Quelle est donc la névrose qui possède un tel caractère?

Soif. Il faut avoir causé avec des cholériques échappés à la maladie pour se faire une idée de la soif qui les dévore; ils ne désirent que de l'eau, et de l'eau froide en grande quantité.

Sensibilité. La sensibilité sur tout l'abdomen est toujours réveillée par une pression un peu sorte de la main, chez les cholériques; mais, lorsque la membrane externe, le péritoine, participe à la maladie, cette sensibilité est exquise. Ce dernier état s'est présenté plus d'une sois dans ma pratique.

Langue. Rouge, en général, à sa pointe et au pourtour, avec un pharynx couleur de feu, avec un œsophage rouge foncé, développé, plein de glandes et de follicules qui laissent couler du pus cholérique en abondance; une telle langue, qui souvent devient sèche, noire, etc., ne permet pas de parler de névrose: il s'agit de plus que de cela.

Bas-ventre. Il est comprimé ou météorisé, a il offre une situation moyenne. Ces deux premies états, et les autres symptômes que je viens de décrire, se rencontrent aussi bien chez les cholérique que chez les personnes atteintes de gastro-entérit;

Tous les médecins que j'ai contrus et que j'a vus traiter le choléra ont voulu l'arrêter, des se invasion, par l'huile essentielle de mélisse, t camomille, de menthe, de cannelle, etc.; ils d'administré le thé animé avec la liqueur anodis d'Hoffmann; ils ont donné le bismuth, le come et tous les stomachiques, tous les fortifians, tou les antispasmodiques, etc., etc. Ces médecins m'ou montré leurs livres de nécrologie biens grossis.

 convalescens, ont été sauvés par les applications de sangines sur l'abdomen et à l'anus, et par des boissons froides acidulées. D'après certains symptômes précurseurs du choléra, la muqueuse gastro-intestinale est donc la première partie qui est atteinté chèz les cholériques. D'après les autopsies, elle est certainement altérée. Enfin, d'après ces mêmés autopsies, d'après certains symptômes, et d'après la nature et les effets du traitement, elle est enflummée.

## Dégré de l'altération de la muqueuse du capal digestif chez les cholériques.

La plentude que les personnes qui vont être attaquées du choléra sentent quelquesois dans le ventre, les matières aqueuses vomies et rendues par les selles, ce relâchement et cette inertie de la peau et le peu d'action de la circulation au commencement, montrent que la muqueuse gastro-intestinale est engorgée, au début de la maladie, dans toute son étendue. Cet engorgement n'est point assez animé par l'action du cœur, ni par la chaleur générale, pour pouvoir la briser et l'hypertrophier. Il la distend, et l'infiltre. Gela est tellement vrai, que cette muqueuse envoie au cerveau des irradiations qui tendent à l'enflammer, aussitôt qu'elle est elle-même fortement enflammée. Dans cette occasion elle ne

trouble point cet organe dans sa faculté pensante mais elle l'engorge d'un sang qui stagne dans sa tissu et le congeste. C'est donc un engorgement humide de prime abord, et pas autre chose. Il n' se guérit par aucun moyen anti-nerveux, qui au torise à déclarer cet état purement nerveux. L' contraire, il devient rebelle ou augmente par tous les antispasmodiques, tandis qu'il cède avec un facilité étonnante aux saignées quelquefois gén rales, et avec plus de sûreté aux locales. Mais si cet engorgement humide reste sans secoun il brise, il ramollit, il ulcère, il excorie cett membrane, quelquefois en peu d'heures.

# Effets que produit l'engorgement humide de la membrane du canal digestif.

- 1. Il paralyse la peau. Celle-ci devient fraiselle cesse de décomposer l'oxygène de l'air mosphérique, et n'a plus de chaleur.
- 2. Il paralyse, par l'intermédiaire du système nerveux, les artères et le cœur. Les artères cessant de conduire le sang au siége de l'organisme, la sytole et la diastole du cœur n'existent plus; les contractions de cet organe sont suspendues.
- 3. La membrane muqueuse des bronches es paralysée dans sa fonction décomposante de l'airat mosphérique, et ne verse plus l'oxygène dans le tor rent de la circulation. La cavité thorachique conti-

nue à se dilater et à expulser l'air atmosphérique; mais cet air sort souvent aussi froid qu'il est entré (1). Le sang privé d'oxygène devient foncé, noir, épais, avant que la peau ait pris la même couleur: un pareil sang ne tarde pas à devenir an poison général pour tout l'organisme. Le sang erdant ses qualités normales, et étant épais, sans haleur, ayant sa partie séreuse, aqueuse, très diminuée, s'arrête mécaniquement dans l'arach-10îde, dans les sinus de la dure-mère, dans le issu cellulaire et les membranes de la moelle pinière, dans le tissu cellulaire qui occupe le canal vertéral, dans le névrilème, dans les ganglions nerveux, dans le poumon, le foie, etc. La membrane muqueuse gastro-intestinale ne m'a point offert ce sang noir, épais, etc. J'en ai conclu qu'il se fait une oxygénation particulière du sang dans son intérieur; peut-être est-ce cela qui prolonge un peu la vie des malheureux cholériques. La progression du sang, tant artériel que veineux, devient difficile, même impossible. De là la somnolence des malades, la disposition à tenir les paupières fermées, les

(Note du professeur Broussais.)

<sup>(1)</sup> Le défaut d'oxigénation, si sensible dans le choléra-morbus, ne vient point de l'inertie du poumon, mais bien entièrement de celle du corur, qui nese contracte plus assez énergiquement pour présenter toute la masse du sang aux poumons. Le sang stagnant dans les parties où il se trouve, y devient noir et ne va point puiser de nouvel oxigène dans les poumons. C'est du moins ce que nous avons pu conclure de l'observation attentive d'un grand nombre de cholériques.

apoplexies par compression mécanique; de là la cessité de dégorger continuellement le cerveaux les saignées locales, sans avoir égard à la faible apparente; de là les apoplexies foudroyantes de les cholériques, en un quart d'heure, en a heure, etc., dès que l'oxigénation a comment s'altérer.

On pourrait croire que l'épaississement du s chez les cholériques dépend de la perte de quides aqueux et muqueux par les vomissem et la diarrhée : il n'en est point ainsi. D'abor qu'on ne se figure pas que les cholériques ne que vomir et aller à la selle; non! les vomisseme des sièvres bilieuses sont autrement considérale sans épaissir le sang ni dessécher le com du l'espace de deux heures, comme il arrive sonne chez les cholériques. Les diarrhées ordinaires telles quelquefois, qu'une personne va jun cent fois à la selle dans une journée, sans que patient ait perdu toutes ses humeurs, sans qu'lle son sang épaissi; au contraire, dans les veines de personnes atteintes de prétendues fièvres bilieus et des diarrhéiques le sang devient souvent aque

L'oxygène et l'hydrogène sont les parties sont tuantes de l'éau chez les cholériques; où la de nution de l'oxigénation commence ( cause precipale de la diminution de la calcrification) i n'y a plus formation d'éau suffisanté; cette diminution d'eau suit la diminution de l'oxigénation

et lorsque cette dernière fonction cesse, la conrection de l'eau manque, et l'épaississement du luang arrive.

n La mort rapide des cholériques avec cyanose, su carbonisation, etc., ne dépend donc pas de l'infammaion de la muqueuse gastro - intestinale; c'est
e sang qui, privé de son oxigène, devenu polpion, tue tout l'organisme, excepté le cerveau ou
la partie pensante du cerveau, et la moelle épinière.
L'apoplexie du cerveau et les contractions tétaniques que la moelle produit aux extrémités ne
sont point inflammatoires au commencément de
la maladie; elles sont tout simplement l'effet
le la compression que le sang carbonisé, épaissi
et refroidi, produit, c'est l'effet de son immobilité, de sa stagnation, etc.

Ce que devient l'engorgement de la membrane muqueuse gastro-intestinale.

Si l'engoigement gastro-intestinal n'est point arrêté par le repos, la diète, la chaleur du lit, Teau fraiche gommée et acidulée, l'injestion de la glace en morceaux, les saignées générales, et surtout locales, appliquées convenablement, èté., Il enflamme décidément cette membrane,

Mécanisme du choléra, ou résumé des explication précédentes.

L'airatmosphérique influence surtout la mabrane gastro-intestinale dans la maladie dont s'agit. C'est la matière nerveuse de cette mabrane qui doit la première recevoir cette influent comme plus irritable; mais elle ne tarde pas is communiquer au système vasculaire sanguin, il lymphatique et au glanduleux de la même mabrane.

La nature de cette influence météorologique physique ou chimique (et, si l'on veut, miasmat que) de l'atmosphère, sur l'organisme de l'appet humaine, nous est inconnue; ses effets sensible sont une augmentation d'irritabilité dans la traité de la membrane gastro-intestinale, de muit que, par des causes occasionelles, presqu'un jours bien appréciables, elle s'exalte, s'excit, s'irrite et s'engorge, en laissant, dans la plus grant partie des cas, sortir des liquides d'une nature generis par le bas et par le haut.

Cet engorgement n'est point inflammatoire de la majeure partie des cas; au commencement, de cède quelquefois, comme par enchantement, de saignée générale, et la diarrhée et le vomisseme qui le suivent disparaissent aussi avec lui, et malade guérit en peu d'heures, ou dans une jour

iée tout au plus, ne conservant qu'une petite réacsion artérielle, une légère gastro-entérite.

Ce succès s'obtient aux premiers instans de la maladie; mais ce même engorgement guérit plus surement par les saignées locales, et cela, bien ntendu, au commencement.

Si cet engorgement n'est pas combattu dès son pparition, il réagit sur le système circulatoire, cœur et artères et le paralyse en très peu de temps, en un quart d'heure quelquefois. Le froid des excrémités suit cette paralysie.

On peut guérir les cholériques, même dans cet état, par des saignées locales : les malades peuvent quelquefois rester long-temps en ce même état sans périr; mais le plus souvent l'engorgement dont il agit, qui prend différentes formes, qui avance, qui devient inflammatoire, attaque plus sensiblement l'action de la muqueuse bronchique et des poumons, et paralyse leur action décomposante (1) de l'air atmosphérique, et l'empêche de verser l'oxygène dans l'organisme. Cet état est suivi de congestions du cerveau, de la moelle épinière (de là, les apolexies cholériques, les contractions spasmodiques et tétaniques des extrémités), des poumons et du foie; il est suivi encore d'une couleur bleuâtre, noirâtre, d'encre, ou de lilas, ou de fer rouillé, des extrémités en général, et du visage.

<sup>(1)</sup> Cette action est altérée même quelques jours avant que le choléra

La mort est alors l'effet d'un empoisonnement carbonique qui parcourt l'organisme : les artères les veines ne contiennent plus qu'un sang dése géné, noir et épais, qui empoisonne tout et qui touche, qui stagne partout, et qui tue sans me source.

Les cadavres des cholériques présentent, le que la maladie a duré quelques beures ou mi plusieurs jours :

- 1. Des engorgemens depuis le palais jun l'anus.
  - 2. Des pharyngites.
  - 3. Des gastrites.
  - 4. Point en général de duonétites.
- 5. Des jéjunites (dans la moitié inférieure st tout), des iléites, des dothinentérites, des lites, et des rectites.

De plus, on y rencontre congestion à l'an poide, aux enveloppes de la moelle, et atual dans tout le tissu cellulaire du canal vertébral le cystites sont constantes.

Voilà ce qui produit le choléra, voilà ce que le choléra. Je vais parler de son u tement.

Traitement du choléra-morbus: d'abord le mauve ensuite le bon.

Le traitement que je vais tracer ici n'est pois un traitement de théorie, d'imagination, dest net, de mensonge, en un mot; c'est un traiteent que j'ai appris au lit des malades, qui guésaient sous l'influence d'une bonne méthode, qui mouraient sous les coups d'un empirisme, ine ignorance déplorables. Je vais donc parler de deux traitemens, l'un bon et l'autre maus, que j'ai vu et que j'ai moi-même mis en prame. C'est en Hongrie, en Gallicie, à Jassy et à ≥npe, que j'ai vu employer, et que j'ai em-▶yé les méthodes dont je vais donner les détails. vais les rapporter dans toute leur étendue, le s simplement qu'il me sera possible, afin que It le monde, et le public, et les médecins, puist en tirer parti. Le discernement que les praens apporteront dans leur application pourra ver des empires, épargner de grands embarras administrations sociales, mettre en sûrcté armées entières, et épargner enfin au comrce des pertes considérables. Je vais les tracer Cinctement; et d'abord, je commence par le Tivais.

traitement nuisible et mourtrier que j'ai moine employé et que j'ai vu employer par d'autres nédocins et par différens peuples.

1. Vomissement cholérique. L'estomac est souvent passé à vomir dans le choléra; ce symptome est,

dans plusieurs cas, insupporta tifère: il faut l'arrêter.

J'ai essayé, j'ai vu des méde putation, des médecins de rois sayer de l'arrêter par l'administ mens incendiaires qui suivent

Bismuth, liqueur anodyne d'I lant, infusion de camomille, i infusion de cannelle, laudanum punch au rhum, eau-de-vie c chaud sucré et aromatisé, teintu ture de musc, teinture de casto émétique de Rivierre, opium er cuanha en infusion, ipécacuanl de menthe, huile de cannelle, acétate de morphine, vésicato pommade stibiée, etc., etc., e

Par l'administration de ces i souvent le vomissement arrêté: morts. Il n'y en a qu'un très pet été guéris; encore ces guérisons d'autres moyens et à la bonne c lades. L'estomac des sujets qui traitement était noir, contract membrane interne.

2° Diarrhées colériques. Le pl léra commence par une diarrh épuise les malades, et, dan stances, cette diarrhée tue. Les malades essaient souvent de se débarrasser eux-mêmes de ce symptôme importun: le médecin est ensuite appelé pour l'arrêter. S'il ne peut guerir le vomissement et la diarrhée qu'en mettant la vie du malade en péril, c'est un médecin qui doit être éloigné le plus tôt possible.

J'ai voulu guérir la diarrhée dont il s'agit, j'en ai vu d'autres qui ont voulu comme moi la guérir par les méd icamens qui suivent.

Décoction de simarouba pour boisson; lavemens composés de simarouba, décoction de quinquina, laudanum à haute dose, gomme kino, calomel à haute dose, rathania, tartre émétique, scammonée, ipécacuanha en substance et en infusion, vésicatoires à l'hypogastre, pommade stibiée à l'hypogastre, etc., etc.

Cette terrible diarrhée a été coupée souvent en peu d'instans, par l'usage de ces médicamens; mais la plus grande partie des malades sont morts; le petit nombre qui a échappé doit sa guérison à d'autres causes.

3° Refroidissement des extrémités. — Le froid qui glace les personnes atteintes du choléra donne l'idée de la glace. Le malade tombe; ressemble aux cadavres, et la distance qui sépare de ces derniers le cholérique sidéré n'est pas grande. Les malades, les personnes qui s'y intéressent, et le médecin s'empressent donc d'y porter re-

professeur Gaspari, semme dont j'ai rapporté l'histoire.

Dans l'estomac de ces victimes, nous avon rencontré des plaques foncées, des ulcères, la maqueuse en bouillie, et le plus souvent épaissie, presque cartilagineuse.

Les intestins des victimes de ce traitement incerdiaire étaient pleins d'un exanthème miliaire, au excoriations, ulcères, plaques ulcéreuses dans le glandes de Brunner et de Peyer.

Le pharynx noir, presque gangréneux, l'œso phage enslammé, le cardia hypertrophié, et l pylore serré, gonssé.

5° Crampes, spasmes et contractions tétanique des extrémités supérieures et inférieures. — Voil terribles symptômes, voilà un spectacle qui rache des cris de pitié, et surtout qui donnet mort aux femmes et aux enfans, et absorbe l'attention du malade et la méditation du médecin les premiers demandent du secours, et le second exerce sa conscience.

Tous les médecins et moi nous avons voulu les guérir en Hongrie, en Moldavie, en Gallicie et à Vienne, par les médicamens qui suivent, en les déposant dans l'estomac affecté:

Le camphre, le musc, l'acétate de morphine, l'acide hydrocianique, l'eau de mélisse, l'infusion de menthe, de valériane, le sulfate de bismuth,

le laudanum à haute dose, l'opium, la thridace, le laurus-cerasus, etc., etc.

A l'extérieur, sur l'épine du dos, les frictions camphrées, laudanisées, avec de la flanelle; les ventouses sèches, les scarifications, les frictions avec la teinture d'opium.

Il est digne de remarque que les spasmes, les contractions tétaniques et les crampes ont eté emportés d'emblée par quelques uns des médicamens cités; mais tous les malades dans l'estomac desquels ces médicamens ont été ingérés sont morts, et leur canal digestif s'est trouvé partout en-flammé.

6° Visage décomposé et peau noire, brune, livide, cyanique, carbonisée. — Cet état du visage, l'absence du pouls, la couleur de la peau, sont les symptômes le plus souvent suivis de la mort : c'est proprement ce que les Aliemands nomment le choléra.

Inutilement, les autres médecins et moi, nous avons taché de sauver les malades; ils mouraient, malgré les frictions sur les extrémités supérieures et inférieures avec différentes substances, les vésicatoires, les sinapimes, les toniques, les corroborans, etc.

Que cette nuance fût profonde ou légère, elle devenait plus grave par les moyens irrationnels que nous employions.

pas rencontre de médecins qui aient pris én considération cette altération du timbre de la voi chez les personnes atteintes de la maladie, a commencement, je n'en faisais pas non plus assa de cas pour vouloir y remédier particulièrement.

## Traitement qui m'a reussi. - Bon traitement.

Avant d'avoir rencontré, dans mon voyage, de médecins qui eussent guéri des cholériques pi un traitement rationnel et physiologique, aprè avoir vu des centaines et des milliers d'houisse mourir sous l'influence des traitements des mélecins que je rencontrais, et sous celle du intensit, voila comment je m'y suis pris pour réussir.

1º Précautions indispensables pour que monte tement réussisse. — Sitôt que je suis applété à un malade atteint du choléra, j'ordonne qu'il lui chauffe sa chambre à coucher; je le fais chinger de vétemens, je lui en fais donner de ble propres et bien chauds. Le fit fi est point garhi d'aps au commencement (ils produisent le froit à leur place je fais mettre une couverture de latible chaude, dans laquelle je fais envelopper maladé.

Le lit bassine de tout côté, j'entoure le coit (enveloppe déjà) de mon malade avec des boil teilles pleines d'eau bouillante; je mets passidessus d'autres couvertures, et je procède au traistément des symptômes.

2° Vomissemens chelériques traités d'après man mêthode. — Il est de la plus haute importance que le médecin s'assure depuis quand la maladia a; commence et quels sont les symptômes caractérist tiques qui ont paru les premiers.

Si les extremités sont froides, si le nouls n'existe point, il faut continuer un quart d'heure; une demi-heure et même une heure et deux, à rev chauffer, non pas la peau du malade (il faut le laisser toujours en repos), mais la couverture qui l'enveloppe et celles qui le couvrent: il faut dons Bassiner le lit exteriourement et souvent, et multiplier les bouteilles. Cet intervalle écoulé, il saut demander itt malade privé de pouls quelles sent les parties du bas-ventre où il sent des douleurs, de la chaleur, ou de l'ardeur dans l'intérieurs S'il est houvellement malade, s'il n'est pas convalescent de quelque maladie, s'il est bien constitué, si le visage et les extremités ne sont pas noires; ou cyaniques, où livides, il faut lui appliquer de trente à solxante sangsues sur l'epigastre et sur les parties du bas-ventre endolories, ou vis-à-vis de l'origane où la chaleur, l'ardeur; l'incendie; sont áccuses par lui-même; mais si, avec des extrémites froides; le pouls existe, le nombre des sangsues doit être multiplié, sur les mêmes parties, jusqu'à cent et cent vingt.

Après leur chute, l'épigastre doit être couvert de cataplasmes bien chauds; mais, sur ces cataplasmes, qui doivent être toujours entre deux linges, on doit répandre, en les changeant toutes les deux heures, tantôt de la teinture de belladone, ou son extrait délayé dans de l'eau; tantôt de la teinture de colchique ou de safran, ou de belladone, ou enfin d'opium. La quantité de ces teintures doit varier d'une drachme à une once, même jusqu'à deux.

Si la chaleur existe chez le malade, comme aussi le pouls, s'il est d'une bonne constituțion et bien nourri, on peut lui faire une saignée générale et appliquer en même temps des sangsues, mais en moindre nombre, sur les parties citées. Pourtant les cataplasmes avec les teintures sont de la plus haute importance dans les vomissemens du choléra, surtout chez les femmes et les enfans, après les saignées générales ou locales.

Dès que la personne attaquée du vomissement cholérique est reposée une demi-heure ou une heure dans son lit, avec ses couvertures chaudes, il faut lui donner à boire. Les boissons doivent être graduées de la manière suivante : d'abord, il faut commencer par donner des petites cuillerées d'eau clarifiée; dans une verrée de cette eau, on

oit mettre d'une à deux gouttes d'eau de cannelle u de fleurs d'oranger, ou de liqueur anodyne ninérale d'Hoffmann, avec addition de quelques couttes de jus de citron ou d'orange, ou une demilrachme de sirop de citron, ou une demi-goutte l'acide sulfurique: si le malade le désire, cette eau neut être légèrement sucrée.

Après une demi-heure, ce verre contenant l'eau loit être entouré de glace, et administré comme lessus, continuellement, sans interruption, mais très petites gorgées. Avant que le malade prenne 'eau qu'il doit avaler, il faut qu'il se rince doucement la bouche avec de l'eau commune, afin que 'eau médicamenteuse qu'il avale n'entraîne pas vec elle les mucosités dont la bouche abonde, t le pus du palais et du pharynx qui sont souvent nflés, et celui de leurs glandes et follicules pleines e ce pus cholérique.

Dès que l'estomac est habitué de la sorte, il faut commencer à administrer de la glace en morceaux. Cette glace, réduite en petits morceaux, doit être, coutes les cinq minutes, administrée au malade, vi, après l'avoir gardée dans la bouche quelques stans, s'efforcera de l'avaler, pour la faire arriver ntière dans la cavité de l'estomac. C'est réellement moyen héroïque que ces morceaux de glace avalés substance.

De temps à autre, il faut que le malade prenne

quelques cuillerées d'éau, s'il le désire, conjointement avec la glace. On peut gommer legèrement l'eau susdite; mais c'est sur un autre symptom que je l'ai vue plus efficace, cette éau gommée: la vomissemens ne l'admettent pas, en général.

Le vomissement est dompté ordinairement il ces moyens; mais, s'il persiste et que le pouls il revenu et la chaleur bien distribuée, il faut renir aux sangsues, surtout autour du pharynz, long de l'œsophage et vis-à-vis du cardia.

Tous les malades morts à la suite de voille mens m'ont présenté le voile du palais, le plus rynx, l'œsophage et le cardia, engurges, il des glandes et follicules enfles, et laissant suite un pus blanc en abondance; ils étaient men enflammés, noirs, presque gangrénés. Il faut dons se hâter, si le vomissement continue, de dépoté le cou aux environs même du cartilage timble, avec de nombreuses sangsues, et enveloppe le cou de cataplasmes émolliens chauds, aspergés mêmes teintures, que l'expérience m'a montité être d'une grande efficacité pour arrêter les missemens et apaiser les douleurs.

Après l'emploi des saignées générales et localinaire, j'ai fait, dans des cas difficiles, usage des sin pismes sur l'épigastre; ils m'ont guéri trois von semens rebelles. Une seule fois j'ai réussi à fait cesser le vomissement cholérique par un vésich pa

e sur la même région épigastrique, mais tous res après l'emploi des antiphlogistiques, tant à mémer qu'à l'extérieur. La pommade stibiée, micée in a aidé dans quelques circonstances; le je n'ai pu m'assurer si cet avantage est du missivement à cette médication. J'ai arrêté un tomptable vomissement de cette nature sur une le de Tarnow, par un séton; une heure après l'aition, le vomissement, rebelle à ces moyens l'oiques, à cessé, et la malade a été sauvée.

L'elu bouillante sur l'épigastre a fait rebrousser min a un vomissement cholérique; mais des ntictions tétaniques, survenues après cette opés toit, me tont croire qu'un pareil mbyen doit être té. J'ai dompté ces contractions par d'autres Pens. Vollà tout ce que je puis rapporter de prae et d'une importance majeure dans les voseinens cholériques. Il reste à relater combien dis l'ai échoué en employant ces moyens: suit tte - huit malades chez lesquels le vomissement t le symptôme dominant, il y en a sept qui perl en vomissant, à cause de la gravité des ausymptomes qui les accablaient. Quoi qu'il en ; j'ai lieu d'être satisfait de n'avoir fait que ces es, et d'avoir réussi sur tous les autres malades. larrhees choleriques traitées selon ma methode. traité ces diarrhées avant que le cholera eut te chez quelques personnes, et une fois sur comme je le rapporterai au tri

Après avoir employé les moyens prépara roit fait reposer et changer mon malade risage et tout le corps ne sont pas noirs, craniques, bruns, je me suis hâté d'applie l'anus de quinze à cinquante sangsues, selon le pérament et les forces antécédentes du mala selon l'état du pouls. Mais toujours est-il qu' lui en appliquer un nombre suffisant pour l n gorger la membrane interne du gros intesti est pleine de liquides. S'il y a des douleurs quelques parties du bas-ventre, et surto pogastre, il faut y appliquer des sangsues en essen. nombre.

run d

€Dgor

 $\mathbf{D}_{a_1}$ 

accor La chute des sangsues de l'hypogastre doit **ton**tin suivie de l'application de cataplasmes émi **an**gsu bien chauds, aspergés de laudanum en mi ent quantité, d'une drachme à une once, à deux même.

**riq**ue Dès que les sangsues ont cessé de donne etait i sang par l'anus, il faut se hâter de donne quarts de lavemens faits avec la décoction de g de lin, de gruau, de riz, d'amidon, avec tion de dix, vingt, trente, quarante, soix jusqu'à cent et cent cinquante gouttes de la num de Rousseau.

Pour arriver à ce point d'administration de danum; sans aggraver les congestions du cert uentes à cause de la stagnation, de la ténacité, paississement du sang et l'ampliation des aux de la pie-mère, il faut commencer par tites doses, comme je l'ai fait. Je suis par-Finon seulement à arrêter la diarrhée, mais iser d'autres symptômes cholériques, par le h de ces lavemens laudanisés, comme la dr des lombes, des extrémités inférieures, me les contractions tétaniques et les crampes. ne faut pourtant pas se presser de tarir tout coup la diarrhée cholérique; car la mem-: muqueuse des gros intestins est tellement rgée et dilatée dans cette maladie, qu'elle bble en quelque manière à la matrice après uchement. Je l'ai vue pendant plusieurs jours vuer à se dégorger après l'application des les, sans compromettre la vie des malades, raver le reste du traitement.

Les quelques circonstances, la diarrhée choléentretenait le reste des symptômes, et le péril mminent. C'est alors que j'étais forcé de re-, après avoir dégorgé, à des moyens d'une différente.

pécacuanha arrêtait cette diarrhée rebelle ne par enchantement; mais je l'ai toujours ner les malades. Des médecins m'avaient é avoir obtenu des succès; mais, craintif, l'avoir vu mourir beaucoup de monde de cette bre, je me gardais de les imiter.

J'ai arrrêté quelques diarrhées cholériques, toujours après les saignées, par l'emploi de la nommade stibiée sur l'épigastre. Les sinapismes sur la même région en ont arrêté trois. Les vésigatoires aur la même région les ont augmentées en affectant la vessie, déjà fort malade. L'éther sulfurique employé sur l'hypogastre m'en a guéri deux. La dé coction de quinquina, en quarts de lavement, et la décoction de simarouha, m'ont paru diminue quelques unes de ces diarrhées. La solution de gomme arabique et de colle de poisson m'a été plus utile: je laissais dissoudre dans l'eau froide de sontaine une drachme de chacune de ces dem substance; je mêlais leurs solutions ensemble, eti donnais un quart de lavement tiède quatre fois pa jour. Quelquesois j'y ajoutais quelques gouttes de laudanum.

Les boissons que j'administrais à ces malades étaient les mêmes que celles qui ont servi pour les vomissemens, avec la différence qu'iei la gomm arabique en faisait partie, dissoute toujours ave de l'eau froide. Aussitôt que l'ardeur de l'estama et des intestins cessait, je n'environnais plus le verre d'eau avec de la glace; je donnais l'eau à le température ordinaire, gommée, sucrée et acidulée très légèrement, toutes les fois que le malade le désirait.

Je n'ai point osé ajouter à l'eau des diarrhéiques ni celle de fleurs d'oranger, ni la liqueur apodym pi l'eau de cannelle, ni l'acide sulforique, ni aucun autre excitant, crainte de réveiller la susceptibilité de l'estomac, si prête à se révolter dans une atmosphère cholérique. J'ai vu emporter des diarrhées d'une manière étonnante par les saignées genérales, lorsqu'il y avait du pouls et de la chaleur. Je crois n'en avoir traité par ce moyen qu'une seule: néanmoins, comme j'ai vu quelques cholériques mourir sous la lancette, ce spectacle m'a tellement frappé, que je n'ai osé tirer du sang autrement que par les sangsues, ce qui est sans péril. Pourtant je ne veux inviter personne à m'imiter.

3° Les vomissemens et les diarrhées choleriques traités par ma méthode. — Il arrive très souvent que l'on a à traiter des personnes frappées à la fois de diarrhées et de vomissemens. Le traitement est toujours le même, c'est-à-dire qu'il faut combiner les deux traitemens, avec cette différence que les saignées locales doivent être moins fortes à chaque région, à l'épigastre, à l'hypogastre et à l'anus.

4º Refroidissement du corps des cholériques traité d'après ma méthode. — Faire un chapitre à part pour le traitement du refroidissement, serait un remplissage; mais, comme ce symptôme effraie les personnes qui entourent le malade, et même les médecins, comme il fait qu'on a toujours l'idée de la mort devant les yeux, je vais dire comment i remédie. Après avoir ruiné et yu détruire la peau

de beaucoup de cholériques par une infinité d'excitans, de brûlans, de stimulans, j'ai pris le parti de faire à mes malades refroidis ce que je viens d'exposer en parlant des préparatifs in dispensables, c'est-à-dire chauffer la chambre où le malade doit coucher, selon la saison; il faut toujour la faire chauffer un peu dans toutes les saisons, puis déshabiller le malade et l'envelopper d'une de deux couvertures de laine, l'entourer de bot teilles d'eau bouillante, le couvrir encore ave d'autres couvertures et bassiner le lit souvent, sans permettre à qui que ce soit de lui découvrir k corps ni les extrémités pour le frictionner. J'ai fait constamment envelopper les extrémités inférieures de cataplasmes chauds, et les supérieures, de flanelles chaudes aussi. Les extrémités ainsi envel'loppées, je les murais de bouteilles bouillantes: voilà tout mon traitement sur le refroidissement. qui est l'effet de la cessation de la calorification de la peau et des poumons, l'effet de la diminution ou de la cessation de l'oxygénation; de là l'effet dellinertie du cœur et des artères, et de l'engorgemen de la membrane gastro-intestinale. L'oxygène, qui excite, qui anime, qui réveille tous les points di corps, n'est plus introduit, la peau en souffre: il faut aussi dégager, dégorger le canal digestif, cause principale de ces terribles phénomènes, pour que la peau redevienne chaude. Par conse quent, les moyens qui remédient au vomissement

et à la diarrhée sont les seuls qui puissent ramener la chaleur sur la peau. Je n'empêche point de faire de douces frictions sèches sur la peau, sans la découvrir, ou tout au plus des frictions avec de la pommade de concombres et de roses, qui ne produissent pas d'évaporation, mais qui adoucissent cette peau crispée, flétrie, amincie et décollée des parties subjacentes. Ce faible moyen m'a paru produire quelques bons effets; mais je ne change rien à ma disposition générale de laisser la peau en repos; même je pense qu'en la laissant dans cet état et la réchauffant par les couvertures, les cataplasmes et les bouteilles, c'est un grand avantage pour les malades.

6° Crampes, contractions des extrémités et spasmes tétaniques, traités d'après ma méthode. — Le péril que les crampes entraînent n'est pas aussi grand. Ces sensations incommodes sont souvent passagères; mais, si elles sont accompagnées de contractions spasmodiques et tétaniques, le danger est imminent. Les contractions spasmodiques et tétaniques tuent beaucoup de cholériques.

Avant d'ouvrir des cadavres, ces contractions m'embarrassaient beaucoup: je les croyais nerveuses; je les traitais, je les voyais traiter par les antispasmodiques. Nous avons tué beaucoup de monde ainsi. Les autopsies m'ont démontré toutes les membranes qui entourent la moelle épinière

pleines d'un sang noir, épais, tenace, presque sec. Ce sang, stagnant faute d'oxigène, de calorique et d'aqu, et d'impulsion suffisante des artères et du cœur, comprime la moelle et les nerfs qui en apprent : par conséquent, il en résulte des contractions spasmodiques et tétaniques des extré-

mités, et des crampes.

C'est alors qu'ayant gravée dans ma mémoire la guérison d'un tétanos par un habile chirurgien et médecin de la Pitié, M. Lisfranc, j'ai attaqué ces spasmes, ces contractions, ces tétanos et trismus cholériques par des applications de nombreuses sangsues le long des apophyses épineuses de la colonne vertébrale. J'ai emporté ces contractions comme par enchantement, en employant, après la chute des sangsues, des cataplasmes bien chauds, aspergés de laudanum en grande quantité, jusqu'à quatre onces,

Lorsque les contractions, les spasmes tétaniques et les crampes occupent les extrémités supérieures, j'applique les sangsues aux apophyses épineuses dorsales et cervicales. Lorsqu'ils occupent les extrémités inférieures, c'est à partir du sacrum que je commence mon opération des saignées locales par les sangsues, jusqu'aux vertèbres dorsales. M'appesantir dayantage sur ce sujet serait inutile. Je dois pourtant noter que, toutes les fois que les crampes, les spasmes et les contractions n'ont

point cessé, le malade est mort. Il est mort, parce que je l'avais visité trop long-temps après que sa maladie avait commencé, ou parce qu'il avait été mal dirigé par d'autres, ou parce qu'il était porteur de graves phlegmasies chroniques du canal digestif, ou parce qu'il était convalescent d'une autre maladie, ou enfin, parce que la carhonisa-

tion avait empoisonné ses organes.

7º V isage decomposé et peau noire, brune, livide, cyanique, carbonisée: traitement d'après ma méthode. -Lesprofesseurs allemands appellent cette nuance, ce symptôme caractéristique, quatrième degré du cholera. Tous tombent d'accord pour dire que. lorsqu'un cholérique est arrivé à ce point, il est perdu sans ressource. Je partage leur avis; j'ai été aussi malheureux qu'eux dans le traitement de ce degré. Il paraît que la carhonisation arrive avec une vitesse extraordinaire. Le manque d'axigène tue tous les organes, toutes les parties du corps humain: cœur, artères, estomac, intestins, foie, poumons.... Il reste cependant encore, chose étonnante, au milieu de cette mort presque générale des organes du corps humain, un organe vivant, c'est le cerveau. Il donne ses ordres; il appelle de toutes parts du secours, il cherche à raviver les organes expirans; il réclame les moyens d'apaiser leurs douleurs; il leur envoie quelquesois le faible appui du courage et procure à l'être soutfrant de douces illusions (1); il répand ses irradiations nerveuses pour exciter, pour ranimer la vie; mais aucune réaction ne se fait; tout est carbonisé, tout est mort, excepté le cerveau lui-même, qui conserve encore sa faculté pensante : assiégé par cette foule de phénomènes lugubres, entouré de tant de serviteurs autrefois si fidèles, mais maintenant accablés, languissans, anéantis en sa présence, il se jette dans l'avenir, il interroge l'inconnu, et lui demande la cause de ces phénomènes extraordinaires qui se présentent formant la redoutable escorte de l'entité nommée choléra! - Il arrange les affaires de sa postérité, dicte son testament, et, ne voulant plus vivre avec des morts, avec des organes qui l'ont tous quitté sans retour, il s'abandonne à la mort. Mais, que dis-je? il ressuscite, une demi-heure après, comme pour faire un dernier appel à tout l'organisme: les muscles seuls lui répondent pour un instant, ils se réveillent, se mettent en mouvement, frémissent, se contractent pour la dernière fois, et retombent aussitôt dans l'éternelle immobilité de la mort.

Cette force morale du cerveau, cette faculté persante qui lui reste pendant si long-temps dans cette maladie, m'a encouragé à tenter quelques guérisons. J'en possède deux.

<sup>(1)</sup> Il faut avoir éprouvé le choléra pour se faire une juste idés de ces émotions : je suis compétent sur ce point, et j'en parle es connaissance de cause. (Note de l'auteur.)

Si l'aspect terrible du visage et de la peau est récent, si les yeux ne sont pas trop excavés, si l'intelligence est assez forte, si la dessiccation du corps n'est pas excessive, il faut suivre tout ce qui est dit aux précautions indispensables pour la réussite de mon traitement. De plus, il faut se presser de ranimer l'organe de la voix, les environs du larynx et du pharynx, avec des cataplasmes bien chauds. Tout le bas-ventre et les extrémités doivent être couverts de cataplasmes semblables; des frictions avec la pommade de roses le long de l'épine sont indispensables. Une heure ou deux après que tout cela aura été fait, il faut mettre les pieds dans de l'eau à peine tiède, et tâcher de la rendre plus chaude tout doucement et graduellement, de sorte que, dans l'espace de deux heures, elle soit devenue brûlante; les pieds doivent continuer d'y rester. J'ai animé cette eau avec le vinaigre, le sel, la moutarde. Après avoir attendu une fois jusqu'à cinq heures, la chaleur du corps reprenait, le visage s'animait, les yeux étaient moins flétris, et la somnolence moins prononcée. C'est alors qu'une application de sangsues, au nombre de quarante, sur le larynx et aux environs du pharynx, m'a donné du sang noir, épais comme le miel. Après cela, des cataplasmes appliqués au cou me procurèrent une évacuation sanguine de dix-huit heures; le sang devint vermeil, tout le corps se réchauffa, le pouls se releva, et mon malade eut, par la réaction cholérique, une gastro-entérite qui su guérie par les limonades et la gomme. A cette époque, je me trouvais à Lemberg, et j'ignorais encore l'usage de la glace en morceaux.

Le second succès, c'est celui obtenu sur la petite Laïs; c'était la plus forte nuance de carbon sation. Elle a guéri. Toutefois, je désire qu'un méthode aussi utile ne se compromette point puun zèle irréfléchi : il faut se contenter de l'appliquer aux personnes cholériques atteintes de missemens, de diarrhée, de refroidissement de extrémités, de cessation du pouls, de crampes e contractions spasmodiques.

Perte, cessation ou extinction du pouls. Traitement d'après ma méthode.— Dès que l'on connair qu'on appelle pouls dans l'espèce humaine, le puis social et médical ne le rencontrant plus, pouste cri de mort, ou du moins celui de faiblesse! Cepte nomène m'a imposé beaucoup aussi lorsque j'i commencé à visiter des cholériques, ne pouvant rencontrer ni au corps, ni aux tempes, ni au carotides, ni aux environs du cou, ni au carotides, ni aux environs du cou, ni au carotides, que, croyant les cholériques atteints faiblesse, et considérant leur maladie comme prement nerveuse, ils leur ent predigué tous les faitlesses, tous les corroborans, tous les corroborans, tous les corroborans,

ques, tous les excitans, pour ranimer la vitalité, relever les forces, rappeler la vie des organes ét rétablir l'équilibre dérangé par l'être malfaisant nommé choléra. Je demandais à mes confrères la cause des vomissemens et des diarrhées; ils me répondaient que c'était le choléra. Je désirais qu'ils m'apprissent la cause du refroidissement et de l'altération de la voix, et, pour toute explication, ils me disaient que c'était le choléra. Toutes les fois que j'ai voulu apprendre d'eux la cause de l'altération de la voix, du visage et de la peau, ils m'assuraient que le choléra était l'auteur de tous ces désordres. Il y en avait qui le nommaient Diabolus, tant était nouveau, pour le monde médical comme pour moi-même, ce terrible séau. Il me fallut voir beaucoup de maladés atteints de cette cruelle maladie pour m'en faire une idée exacte; et dans les premiers temps elle me causait une sorte de stupeur qui me paralysait les mains et me troublait l'intelligence. Je ne savais que saire!

J'ai cédé aussi moi-meme, dans le commencement de ma pratique, au torrent médical. Pour relever le pouls, pour ranimer l'homme mourant, pour sauver mon cholerique, je le fortiliais; mais, mes malheureux frères, les hommes, tombaient sous mes coups médicaux.

Pleurant sur le sort de l'humanité et désespérant de pouvoir la guérir, je me concentrai en moi-même. Privé de toute espèce de livres et de

conseils, ne pouvant plus m'adresser ni à Alibert ni à Rostan; ne pouvant consulter ni Lisfranc ni Damiron; ne voyant nulle part ni Guersent ni Bouillaud; loin de Paris, source de la liberté et foyer des lumières; dépourvu de l'énergique soutien de mes confrères et amis Gaubert et Casimir Broussais, il me souvint de ce que le père de la médecine moderne, notre maître à tous, avait dit: Trop de vic dans certains organes, trop peu » dans plusieurs autres, tel est le principe de l'état » morbide. » C'est alors que je commençai à analyser la cause des terribles phénomènes dont j'étais spectateur impuissant. Je trouvais que toute la vie était concentrée sur la membrane gastro-intestinale: en effet, à peine le cœur a-t-il un souffle de vie; le poumon expire; la peau ne donne des signes de vitalité que sur quelques points; les voies urinaires sont comme perdues; le foie a suspendu ses fonctions.... Cette membrane, surchargée de presque toute la vie de l'organisme, tâche de s'en débarrasser par des supersécrétions par le haut et par le bas. Mais, hélas! elles sont impuissantes; au lieu de la soulager, elles l'épuisent. Si la main secourable du médecin praticien n'arrive, non armée de 'vomitifs, de purgatifs, d'excitans, etc., mais pleine de glace et de sangsues, cette membranemeurt et entraîne avec elle la mort de tout l'organisme!!!

Le traitement des vomissemens, des diarrhées, des refroidissemens, des crampes et des contractions, et celui de la couleur du visage et de touțe la peau, est le traitement qui convient à la cessation du pouls. Néanmoins les frictions sèches sur la région précordiale, les cataplasmes chauds et bien laudanisés, l'eau bouillante dans une vessie approchée à différentes reprises de la même région, les ventouses sèches, et quelquefois les sangsues sur la même partie, m'ont aidé puissamment à activer la circulation du cœur et des artères après les déplétions sanguines convenables du canal digestif, de la colonne vertébrale, du cou et de la tête, etc. Une éponge trempée dans du vinaigre bouillant, et apposée continuellement sur le cœur, l'a une fois mis en mouvement.

8. Voix cholérique. Ayant observé que la voix des cholériques devient d'autant plus difficile que la couleur cyanique et brune augmente sur le visage et les extrémités, j'ai pris le parti d'envelopper, dès le commencement de la maladie, le larynx des cholériques avec des cataplasmes laudanisés, croyant que c'était un accident spasmodique. Je me repentis bien de n'avoir pas aussi attaqué cette altération par les sangsues avant les cataplasmes laudanisés. Mais, dès que les autopsies de Vienne m'eurent appris que le pharynx et l'œsophage sont engorgés, et leurs glandes souvent développées et enflammées, ma résolution fut prise d'attaquer, à force de sangsues, cette partie qui présente ce symptôme si caractéristi-

que. Les cataplasmes laudanisés sur le larynx, des le commencement du choléra, sont ensuite indispensables.

9. Apoplexies et somnolence cholériques. Les cholériques ont l'arachnoïde pleine d'un sang nois, épais et tenace, de même que les sinus de la dure-mère; ils sont accablés de somnolence. Il faut les saigner, s'il y a du pouls, et leur appliquer des sangsues en grand nombre derrière le oreilles.

Les sinapismes aux pieds, surtout la glace à la tête, les pieds étant continuellement dans l'eau chaude, m'ont souvent réussi.

10. État de la vessie. Il y a chez les cholèriques un phénomène constant, la suppression complète de l'urine. La vessie est fortement contractée, et ne conserve presque pas de cavité: cet état est très grave. On a sondé très souvent, et, par ce moyen, on a produit une excrétion d'urine qui a été favorable, même à la cessation de la diarrhée. J'ai toujours employé des cataplasmes sur la région rénale et sur le pubis, avec des frictions de teinture de scille : cela m'a paru procurer quelque avantage. J'ai fait injecter trois fois par jour de l'huile d'amandes douces, avec dix gouttes de laudanum, dans la vessie d'un cholérique, et l'urine, a coulé. Je n'ai fait cela qu'une fois. J'ai guéri quelques vomissemens cholériques chez des enfans et chez des femmes en leur faisant avaler de

l'huile d'amandes douces. C'est une chose à noter, quoiqu'elle ne soit pas ici à sa place.

Sueurs. J'ai tué beaucoup de malades, et j'en ai vu tuer en administrant des sudorifiques. Je me condamne... Médecins de tous les pays, respectez la membrane muqueuse du canal digestif, qui est la partie principalement lésée chez tous les cholériques, et qui l'est universellement. Si vous voulez que la mort épargne vos malades et que la postérité respecte vos noms, employez courageusement la méthode que je vous propose!

Beaucoup de détails et de particularités me restent dans la mémoire sur le traitement que j'ai appliqué contre le choléra; mais il est inutile dé les rapporter. Cependant il est un fait que je crois devoir citer. Chez un de mes cholériques, sans trace de cyanose ni de carbonisation du visage ni du corps, sans yeux excavés, sans coma, sans anxiété, mais avec diarrhée, vomissement, refroidissement et pouls éteint, après l'avoir laissé bien reposer, réchausser, après quarante sangsues sur l'épigastre et un cataplasme fortement laudanisé sur la même région, le pouls et la chaleur reviennent, le vomissement cesse, la diarrhée restant presque la même. De peur de voir reparaître les mêmes symptômes fâcheux, je prends la résolution d'administrer douze grains de sulfate de quining, on trois pilules, tous les quarts d'heure, Le malade guérit! Mais j'ignore si ce sont les sangsues, le cataplasme laudanisé ou la quinine qui m'a procuré cet heureux résultat. C'est à une de mes consultations de Paris, à celle de M. le professeur Serres, que je dois ce conseil. Justice à tout le monde! Le sulfate de quinine doit être hardiment administré, tant par la bouche que par le rectum, toutes les fois que les premiers symptômes du choléra ont été traités d'après ma méthode et que quelque refroidissement des extrémités, or quelques vomissemens, ou la diarrhée, ou enfin quelques signes nerveux apparaissent. J'ai sauté plusieurs malades par l'usage de ce médicament; c'est au praticien à juger de l'opportunité de l'emploi par l'estomac ou par le rectum. Ce n'est point at commencement de ma pratique contre le cholén que j'ai su employer ce moyen; mais enfin vaul mieux tard que jamais, pour le bien de l'humanité.

## Traitement prophylactique du choléra.

Je vais parler d'abord des moyens que j'ai vus réussir pour se préserver du choléra en Autriche, en Hongrie, en Valachie, en Gallicie et en Moldavie, moyens qui n'ont pu être appliqués dans tout leur étendue qu'à Vienne seulement, qui à peint a eu quatre mille personnes attaquées de cette ma ladie.

Le choléra est une maladie nouvelle pour nou autres Européens; mais il n'est point un être

qu'on doive personnifier. Toutes les hypothèses imaginées pour expliquer sa transmission sont dépourvues de preuves physiques et chimiques, et purement gratuites. Aussi, pour mon compte, depuis tout à l'heure huit mois que je ne fais que parcourir des régions du globe attaquées du choléra, causer avec des hommes et des femmes qui ont éprouvé cette affreuse maladie; converser avec le peuple, observateur attentif et souvent judicieux des phénomènes extraordinaires physiques et moraux; questionner les savans, les hommes d'état, les ministres de religions, je dédaigne les hypothèses, et je me contente de demander ce qu'il convient de faire pour s'en préserver et s'en guérir. Voici, à ce sujet, le résultat de mes recherches et de mon expérience.

Je crois que la principale origine de la maladie appelée choléra est dans la terre ou dans l'air. Si je ne l'avais vue que dans des pays volcaniques, j'aurais pu accuser la terre; mais comme dans ceux que j'ai parcourus on n'a'pas éprouvé la moindre secousse terrestre, je crois fermement que la première cause du choléra est dans l'air atmosphérique. Cet air, selon moi, ne contient point de matières cholériques, mais de l'oxigène, de l'azote, de l'acide carbonique, de l'électricité positive et négative, du calorique, de la lumière, de l'humidité, de la matière magnétique, de l'éther, si l'on veut, ou quelque chose encore que la

chimie et la physique n'ont point démontré et que l'imagination peut se complaire à supposer. Ces diverses parties de l'air, pondérables et impondérables, existantes ou supposées, et tant d'autres émanations des règnes minéral, animal et végétal, nageant dans l'air atmosphérique, pénétrent continuellement dans nos corps par trois voies.

Nourriture. Nous nous nourrissons, jour et nuit, sans interruption, par le moyen de nos poumons, d'air atmosphérique, et de tout ce qui y est mêle C'est une nourriture que nous prepons dans la cavité de notre poitrine (je parle au public; méde cins, passez-moi l'expression). Une bonne dose de cette nourriture est absorbée par nos entrailles et l'autre, n'étant bonne à rien, étant même nuisible, la poitrine la chasse par la bouche, del même manière que les intestins chassent le dintus, la partie inutile des alimens, par le recum Ainsi, pauvres et riches, tachez que cette premiet nourriture soit le plus salubre possible : aéres ventilez vos chambres avant et pendant le cholen susqu'au coucher du soleil; arrosez trois fois pa jour vos chambres avec de l'eau pune, dans le quelle vous mêlez un peu d'eau de cannelle, d'es de mélisse, de vinaigre, et rien de plus. Expos vos draps et vos matelas, une scule fois par jou à l'air pur, s'il n'y a pas d'humidité. Tout cel assainit l'air dont vous vous nourrissez par m

poumons. Si vous cherchez à faire davantage, vous affectez défavorablement la cavité de votre poitrine et de vos poumons, vous facilitez l'invasion du choléra. Fermezles croisées de votre chambre, pour trois ou quatre heures, sitôt qu'une pluie arrive après plusieurs jours de sécheresse.

Nous absorbons aussi continuellement de l'air atmosphérique par la peau. Si le temps est sec, il ne faut pas la couvrir beaucoup; s'il est humide, il faut la couvrir davantage. Il ne faut point avoir honte de sortir, dans le mois de juillet, avec vos manteaux dans les promenades publiques. Couvrez-vous la peau, je vous en supplie, pour la garantir de l'humidité qui dispose fortement au choléra et qui tue tant de monde. Surtout, vous autres, et qui tue tant de monde. Surtout, vous autres, et enfans, delicats et frileux, femmes et enfans, préservez-vous de l'air humide! La peau, à l'aproche du choléra et pendant qu'il règne, est plus liposée à se refroidir. Ce refroidissement, elle le communique à l'estomac et au ventre : alors s'éta-

Riches, regardez vos frères malheureux soufrant du froid, et donnez-leur les moyens de rasimer leur chaleur par un feu bienfaisant!!!

La peau doit être frottée, après s'être couché le oir, et avant de se lever le matin, avec une flaelle imbibée de quelques gouttes d'eau de roses. Changez de linge très souvent, cela est indispenble. Et qu'ici le riche encore vienne au secours du pauvre, et que le malheureux puisse faire lave son linge au moins trois fois par semaine.

Le travail de corps doit diminuer avantet pendant le choléra.

Vous qui vivez à l'aise, nourrissez les parvres pour quelques mois, en leur donnant, not pas de l'argent, mais des alimens simples, de soupe au riz cuit à l'eau et au beurre, un bouillon quelque autre aliment confortable, du pain, us peu de vin: que cela leur suffise.

Les petites promenades en plein air sont indipensables, quand il fait beau: la peau absorbe l'appur, et rejette facilement le superflu qui pourral l'indisposer. Elle devient active. Quelques bains pasemaines, toujours chauds, jamais froids.

L'estomac reçoit de l'air atmosphérique par l'ingestion de l'eau, des alimens et du reste des boissons, et même par l'inspiration. Donc toutes les choses qui doivent passer par la bouche pour des cendre dans l'estomac doivent être conservée dans des chambres sèches, et non dans des rez-de chaussée.

Alimens. Il ne faut pas vivre pour manger, avai et pendant le choléra, mais manger seulemes pour vivre. Les mangeurs, les gourmands, les bob vivans se moqueront de cette recommandation, et plusieurs d'entre eux pourront la braver; il n'est pas de rigueur, en effet, que tous tombent virtimes de la maladie. Elle dure quelquefois unt

semaine, ou un mois, cela s'est vu; mais trop souvent elle ravage pour long-temps des villes, des villages et des campagnes. Amis de la bonne chère, ne plaisantez point avec elle!

Il faut donc s'imposer, pour quelques jours, pour quelques semaines, des privations, bien facilement supportables d'ailleurs.

Il faut s'abstenir: De sucre brut, De café, De lait, De chocolat, 0De légumes secs; )S. De toute espèce de ragoûts apprêtés,  $\mathbf{u}$ De salades, ei. De viandes passées, )ic De pâtisseries, que De viandes de cochon, ste De pommes, ic t De haricots, he De choux, C: de: De figues, De fruits, en général, Let. De miel, e2 De vin fort, D'eau-de-vie, De punch, De graisses,

De poisson, De bière, De sauces, De cerises, De poireaux, De pommes de terre, De raisin, etc. De tout médicament préservatif. Il faut faire usage: De peu de nourriture. De riz au beurre, De riz au bouillon. De semoule au beurre. D'eau rougie, De chapon, De dinde, D'œufs frais, à la coque, au plat, au beurre, D'eau clarisiée, De veau rôti, De poulet rôti, De biscuits bien cuits, D'un peu de vin blanc, De poule, De pigeon rôti, De pain frais et bien cuit, De sucre blanc, et jamais de sucre h Pour énumérer toutes les substances s'abstenir avant et pendant cette maladie, il faudrait avoir devant les yeux un magasin de comestibles et l'assistance d'un cuisinier. Les choses les
plus innocentes sont mises en avant : des œufs, du
riz, du poulet, du veau, du pain et un peu de vin
sont les vrais préservatifs du choléra; ajoutez-y la
moderation en tout. Le reste peut être innocent,
tout aussi bien que meurtrier; cela dépend de
mille circonstances.

Intelligence. Le cerveau, tout aussi bien que l'estomac et le ventre, doit prendre peu de nourriture (Pabulum animi moderatė sumptum). La principale nourriture de cet organe, qui preside à tant de facultés affectives et morales, consiste dans les acquisitions d'idées et dans la combinaison et la multi-Plication de celles qu'il possède. Ne l'en fatiguez pas laissez-le en repos. Beaucoup de savans sont morts par le cerveau, comme beaucoup d'ignorans meurent par l'estomac. Les grands généraux et les hommes d'état et de cabinet doivent y prendre garde. Un grand diplomate d'Europe, à qui le choléra a suscité plus d'embarras que les journées de juillet, a écarté de lui tous les livres et s'est <sup>ento</sup>uré de gens d'esprit et de vic agréable. A force de s'entretenir du choléra, il a appris à le con-Daître et s'est fait médecin sur ce point; il n'a pas négligé la plus précieuse de mes recettes préservatrices, pour ce qui regarde les fonctions du cerveau, celle de calmer les passions de colère, de chagrin,

d'amour, de haine, de désirs luxurieux, et de s'interdire les rapports sexuels.

Dans un de nos entretiens, ce grand personnage, oubliant que j'étais médecin, me jeta dans le labyrinthe de la politique. Entre autres choses, il me demanda des nouvelles du choléra parisien, voulant ainsi désigner les journées de juillet. Je ne lui répondis pas d'abord; mais, comme il me pressait: « Prince, lui dis-je, le choléra parisien continue de marcher; bien différent de celui qui vous afflige en ce moment, il répand la lumière et la vie, il franchit toutes les barrières et enjambe toutes les quarantaines: il finira par captiver jusqu'à ses persécuteurs. » Cette réponse ne fut pas très goûtée.

Addition. J'en étais là le 25 mars, jour où je constatai, à l'hôpital du Gros-Caillou, le choléra reconnu pour la première fois à Paris par M. Casimir Broussais.

Cette maladie commence à envahir l'armés comme le peuple, et l'on ne saurait prendre tre promptement des mesures préservatives pour a empêcher les progrès.

Dans ce but, et fort de mon expérience dans le nord, et surtout en Autriche, où le ch oléra a fait tant de ravages, je me permettrai de proposer le M. le maréchal Soult, ministre de la guerre, que ques mesures d'hygiène.

Ce qui m'enhariit a le faire, c'est l'encouragement que j'ai reçu de M. le marechal Maison, qui abien voulu cerire à M. le président du conseil des ministres, et à M. le ministre du commerce et des travaux publics, une leure dont je m'honore, et dont j'ai place un impment en tête de mon ouvrage.

Mon travail ayant'ete favareblement accueilli par M. le president du musell, le crois de mon levoir d'exposer de qui preservera definitivement l'armée de trate aneline de cholera, si l'on peut nottre des movens en pratique.

Diminuer les manatures.

Faire usage le glate [1].

Empécher de faire usage de legumes et de fruits; Faire prendre au solian, all méprouve aucune indisposition, avant le défenter, le diner et le souper, la moifie à un perioverre de teinture d'absynthe.

(i) Si l'individu est men recreat. Lue issu'amme in abministrate la giace fam la matime : mais a une suf insuite le transment. E la bouche en ameri, a menques maisseus se presentent, a une solute d'entral es estate, a une non eur in tête surveux, a la visage s'àllome: en un mot, si prenque more d'instrumente amore, i familier l'apres-mail. In fame remotre a pare.

Du pain blanc,
Des œufs frais, à la coque, au beurre,
Du riz au beurre, à l'eau, ou au gras,
De l'eau rougie,
Quelques côtelettes.
Ce régime simple prévient le choléra.

FIN.

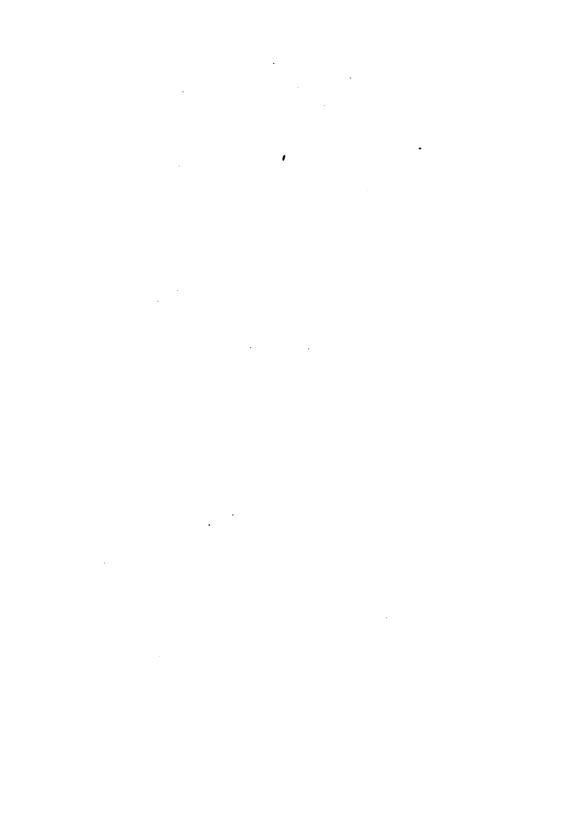

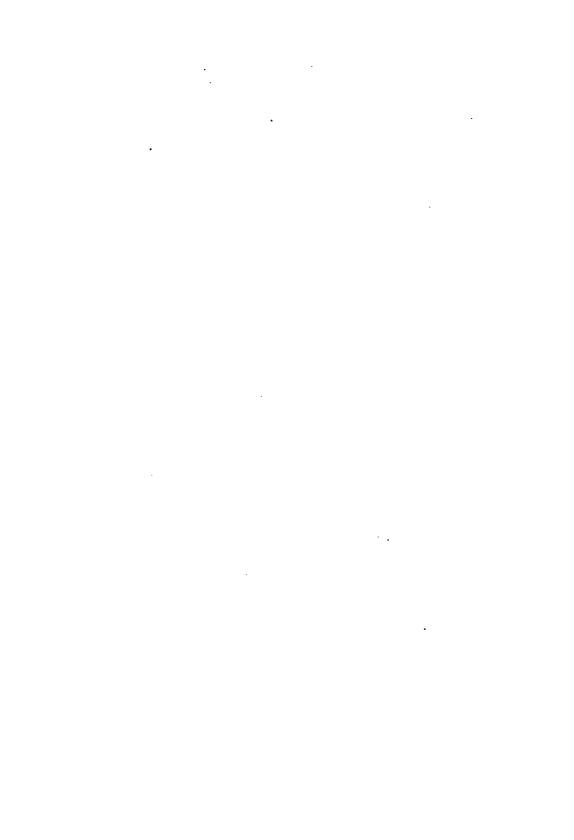

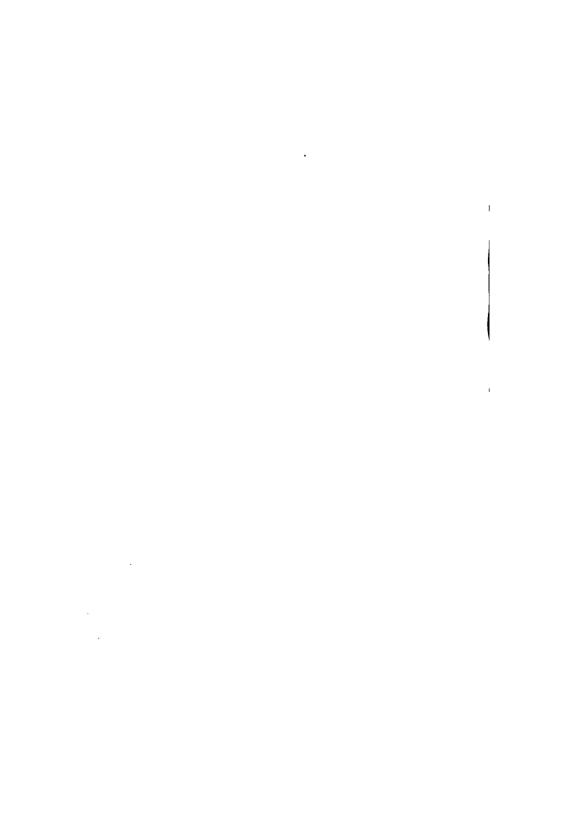

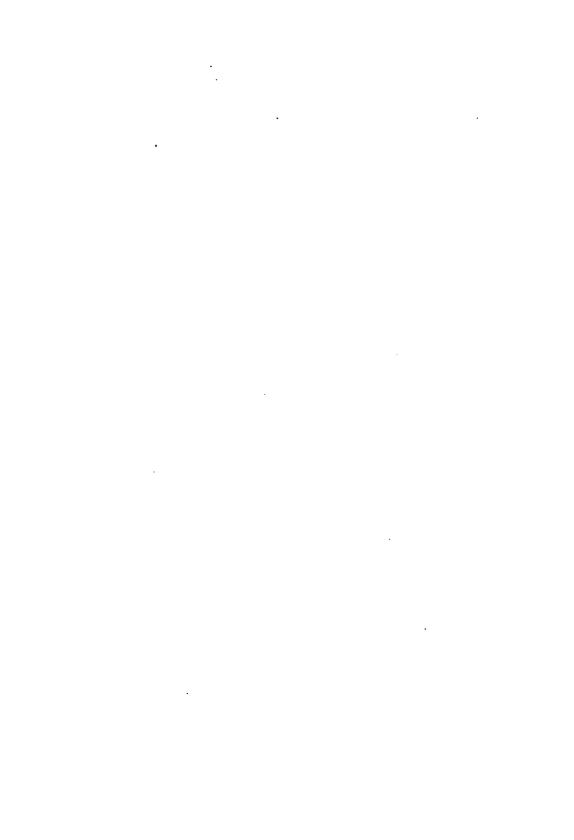





